





# LASCIENCE

DES PERSONNES

DE COUR, D'EPÉE ET DE ROBE,



# LASCIENCE

DES PERSONNES

# DECOUR, D'EPÉE ET DE ROBE,

Commencée par Mr. de Chevigni, continuée par Mr. de Limiers,

Revue, corrigée, & considérablement augmentée
PAR MR. PIERRE MASSUET,

Dosteur en Médecine.

TOME QUATRIEME.

Oct contine Pilifeter des Parsa, de Antirales de Sentsus.

M des Parascotions de l'Egüs Christene; une Life chronlegium des Harriques; Pilifete des Orden Millaters de Raligium, des Consiles, de Edrivanis Ecclesiastiques, des Consiles, des Edrivanis Ecclesiastiques; per pilifeter de la Maldio Sesore, de Manditres, des Debié de Milles, de Memoria, de Tojtam, de Parme, de Piajûnec, de Maldin; du Ripubliques de Chur, de Venije, de Luques, de S. Marki; des Romannes de Noples C de Soliés des Hie de Orde de Maldio.



A AMSTERDAM,

Color Z, CHATELAIN & FILS
MDCCLII.

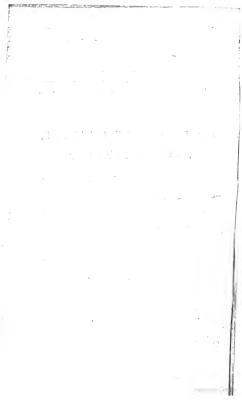



# LA SCIENCE

DES

# PERSONNES

DE COUR, DEPEEET
DE ROBE.

QUATRIEME PARTIE.

Histoire chronologique des Papes, précédée de quelques éclaircissemens.



Histoire des Papes doitelle être regardée comruisoire me quelque chose de rapes fort intéressant? est intéres Depuis plusieurs siècles sante.

Depuis plusieurs siècles fanteles Papes jouent un si grand rôle dans le Monde Chrétien, tant à

grand role dans le Monde Chretien, tant a l'égard du Temporel qu'à l'égard du Spiri-Tome IV. quel, qu'une Histoire impartiale, exacte & complette de leurs vies, ne fauroit être que très utile, très intéressante, & très bien recue du Public.

D. Avons-nous quelque bon Ouvrage fur

en a aucu- cette importante matière? ne de fatis-

faifante.

tina.

R. On convient généralement que non. Un Auteur moderne très connu & très eftimé fait cet aveu, qu'un Ouvrage vraisemblable nous manque en ce genre (a). Un Anglois, Mr. Bower (b), qui vient de nous donner en sa Langue une nouvelle Histoire des Papes depuis la fondation du Siège de Rome jusqu'à présent, prétend & entreprend même de prouver, que tous ceux qui l'ont précédé dans cette carrière, n'ont traité ce sujet que très imparfaitement & d'une manière très peu satisfaisante.

ugement

Suivant Mr. Bower, Anastase & Platina, fur celles qui nous ont donné les vies des Papes, ded'Anastase puis la fondation du Siège de Rome jusqu'à & de Plaleur tems, ont tous deux fait paroître aussi peu de discernement dans le choix des chofes, que peu d'exactitude dans la narration

même.

Ana-

(a) Mr. l'Abbé Lengles Dufresnoy dans le Difcours Préliminaire de les Tablettes chronologiques. (b) Archibald Bower , Equier . ci - devant Professeur public de Rhétorique , d'Histoire & de Philosophie dans les Universités de Rome, de Fermo, & de Macerate, & en dernier lieu Avocat de l'Inquisition. En commençant son Ouvrage il étoit, comme il le dit lui-même, un zele cham. pion de la Souverainere du Pape; mais la vérité ayant prévalu, il devint dans la fuite le profélyte du fentiment qu'il vouloit réfuter , & il abjura fingerement celui qu'il cherchoit à defendre. Son Hifgoire eft dedice au Roi d'Angleterre , comme au grand Prozetteur de la Religion Reformée.

Anastase n'a puisé, du moins pour les six prémiers siècles, que dans les Pontificales, les Martirologes, les Légendes, &c. Ecrits fabuleux, & a négligé de consulter les Auteurs contemporains, qu'il contredit même très fouvent.

- Platina mérite à peine d'être lu. Mr. Bower fait voir qu'il n'a presque fait que copier les Historiens des Papes qui l'ont précédé. A l'égard des autres Historiens, qui ont entrepris la même tâche dans les derniers tems, les uns ne sont que de fades Panégiriftes, & les autres que des Ames fatiriques : les uns se sont attachés à faire l'apologie des plus méchans Papes, & les autres à décrier les meilleurs.

Quant à l'Histoire des Papes, imprimée à Etfur deux la Haye en 1732 , Mr. l'Abbé Lenglet ne autres. la regarde que comme une ample Ef indigeste compilation, où l'on a voulu dénigrer les actions des Papes. Il compte aussi pour peu de chose, même pour rien, ce qu'André du Chesne & François son fils ont écrit

& imprimé fur ce fujet.

D. A quoi doit on attribuer cette grande Caufes de partialité qu'on trouve dans les Historiens la partiali-

des Papes ?

R. Il faut fur-tout l'attribuer aux longues toriens des & fanglantes guerres entre les Empereurs & Papes. les Papes. Les deux puissantes Factions des Guelphes & des Gibelins, qui régnoient alors tant en Italie qu'en Allemagne, représentoient les choses fort différemment : desorte que les Ecrivains modernes qui n'y ont pas fait attention, ont adopté au hazard, ou suivant leurs préjugés, tout ce qui leur a paru favoriser le parti qu'ils avoient embraffé,

té des Hif-

que: 1 re-011.

estiem-Annous

e de ntren'ont

tina, de-Jan's

tion Ana.

e Dif. t Pro de Ferocat de

érité 2. rofelyte

La plupart des Protestans ne parlent guère des Papes qu'avec le dernier mépris, les Jansénistes, qui ne les aiment pas, en difent le moins de bien qu'ils peuvent, & les zelés partifans de la Cour de Rome en font des Dieux & les adorent. Il y a un milieu à garder. Il s'est trouvé de très méchans Papes, même parmi ceux qu'on a canonifés; mais aussi il y en a eu de bons, & dont tout le crime est d'avoir été Papes.

D. La Chronologie des Papes a-t-elle Incertitu-

de de la quelque chose de fixe?

Chronolo-R. Il n'y a rien sur quoi les Ecrivains vagie des rient davantage, fur-tout pour ce qui re-Papes. garde le commencement de leur histoire.

D. A quoi faut-il attribuer cette varieté

cette incer- de fentimens ? situde.

R. A l'incertitude où l'on est si St. Pierre a jamais été à Rome, & même, en cas qu'il y ait été, s'il en a été Evêque. Les Catholiques Romains prétendent non seulement que St. Pierre a été à Rome, mais même qu'il en est le prémier Evêque ; ils lui en donnent le titre, & appellent Rome la Chaire de cet Apôtre. Le grand pouvoir qu'ils donnent aux Papes les engage nécessairement à soutenir cette opinion. Les Protestans qui sont dans d'autres idées. & qui ont grand intérêt à faire paffer l'autorité des Papes pour une usurpation, forment de fortes difficultés sur ces prétenfions des Catholiques; plufieurs d'entre eux révoquent en doute & le séjour de St. Pierre à Rome, & son élection en qualité d'Evêque de cette Métropole,

D. Quelles raifons allegue ton pour re a été à prouver que St. Pierre a été à Rome? R. On n'en allègue pas d'autres que la Rome.

105

di-

les

ODC

jen

ans

oni-

å

elle

v2.

re-

ieté

rre

cas

Les

ile:

iais

ils

me

oou-

gage

ion.

ées,

['all

for-

éten•

eux

Pier-

d'E.

pour

ue Ja

Tr3.

Tradition même, laquelle nous représente l'arrivée de cet Apôtre, & son féjour dans cette Ville, avec des circonstances si merveilleuses qu'elles ont tout l'air d'un Roman. Cette Tradition nous apprend, par exem- Tradition ple, qu'il y vint pour s'opposer à Simon le à ce sujet. Magicien ; qu'à leur prémière entrevue où Néron affifta, Simon s'éleva dans les airs en présence de l'Empereur & de toute la Ville ; mais que le Diable , qui l'avoit élevé, faifi d'effroi au nom de Jésus que l'Apôtre invoqua, le laissa tomber, & que de cette chute il eut les jambes casses. Les Romains animés de fureur, en voyant dans ce trifte état celui qu'ils honoroient comme un Dieu, jurèrent la perte de Pierre ; sur quoi jugeant à propos de se retirer de la Ville pour quelque tems, sil étoit prêt à en fortir lorsqu'il rencontra Jésus qui y entroit. Où allez-vous, Selgneur, lui dit l'Apôtre? Je vais à Rome, lui répondit Jésus, pour y

par les Romains. D. Par qui ces faits ont-ils été raportés? R. Par Arnobe, par Cyrille de Jérusalem , Eusèbe , St. Irénée , Tertullien , St. Jérôme, & St. Justin martir, qui les raportent d'après la Tradition même. Or comme une pareille Tradition n'est fondée sur aucun monument autentique, fur aucun principe certain, il est visible que l'autorité de ces anciens Auteurs n'est ici d'aucun poids.

être crucifié de nouveau. St. Pierre prit

cette réponse pour un reproche de sa fuite ;

il retourna sur ses pas, fut pris & crucisié

Tout le monde convient qu'il y a quan- Fausses tité de fausses Traditions de très ancienne Traditions datte, & que les plus grands - hommes s'en adoptées., font laissés imposer par une pieuse crédulité, puis rejet-Com-tées. -

Combien de Traditions, qui avoient tenu longtems la place de la Vérité, ont dans ces derniers fiècles été dégradées & rangées parmi les erreurs populaires, lorsque les hommes ont enfin pris une liberté, qu'ils n'avoient presque jamais osé prendre, celle d'examiner ce qu'ils croyoient aveuglément.

Tourquoi on peut nier que St. Pierre ait été à Rome.

D. Peut on alléguer des exemples parallèles de Traditions qu'on ait rejettées, quoiqu'adoptées par des Pères de l'Eglise? R. Les Papes eux-mêmes en ont rejetté,

lorsqu'elles ne leur ont pas paru favorables aux intérêts de leur Siège. La Tradition fait voyager St. Paul en Espagne, aussi-bien que St. Pierre à Rome : la plupart des Auteurs que l'on cite pour l'un affirment l'autre. Cependant le Pape Innocent I a nié que St. Paul eût jamais été en Espagne; on a le même droit de nier que St. Pierre ait jamais été à Rome, puisque ces deux faits font fondés fur les mêmes autorités.

D. Les Auteurs Sacrés ne nous disent-ils Les Aurien du voyage: de St. Pierre à Rome?

teurs Sacrés ne difent rien de ce vo yage.

R. Ils n'en font nulle mention, tandis qu'ils nous apprennent qu'il a été à Antioche, à Jérusalem, à Corinthe, & à Babylone. 'Mais une preuve bien forte contre le séjour & l'Episcopat de St. Pierre à Rome, c'est que St. Paul, qui écrivit de Rome sept Epitres, n'y dit pas un seul mot de St. Pierre, pendant qu'il y parle de plusieurs autres. Cependant, felon la Tradition reçue dans l'Église Romaine, non seulement St. Pierre étoit à Rome, mais encore il y étoit retenu dans la même prison que St. Paul.

Qui peut ê. D. Peut - on affurer que St. Pierre n'a jatre revoqué mais été à Rome? R. On

en doute,

R. On ne sauroit l'affurer, mais on peut du moins en douter.

D. Si St. Pierre n'a jamais été Evêque Pourques de Rome, pourquoi donc divers Auteurs le titre Ecclésiastiques lui donnent ils le titre d'E-de Rome vêque de Roine, en appellant Rome même donné à la Chaire de cet Apôtre? St. Pictre.

R. Il y a lieu de croire qu'ils n'ont voulu dire autre chose, sinon que St. Pierre avoit la Surintendance de cette Eglise, laquelle il avoit fondée, & dont il avoit ordonné les prémiers Evêques. C'est ainsi qu'Irénée dit que les Apôtres, ayant fondé l'Eglise de Rome, en donnèrent la conduire à Linus. Si donc St. Pierre n'est appellé Evêque de Rome, que parce qu'il en a fondé l'Eglise, & qu'il y a établi des Eglises, St. Paul a autant de droit que lui à la Papauté, puisqu'on dit qu'ils ont tous deux de concert fondé cette Eglise.

D. Dans la supposition que St. Pierre a On ne été Evêque de Rome, par qui a t il été pla-peut dire cé dans cet Evêché? Est-ce par le Sei-par qui il gneur, par les Apôtres, par les suffrages a été placé du Peuple, où s'y est il placé de son propre dans cet Evêché.

mouvement?

tenu

dans

gé**es** 

les ıu'ils

celle

ent.

aral-

uoi-

tté.

bles

tion

bien

Au-

'au-

nié

OIL

ait

rits

ils

dis

0-

b**y-**

tre

{o-

0.

de

nrs

reent

1 7

n

R. Ceux qui font cette supposition, n'ont encore rien répondu de folide à ces queftions.

D. Que fignifient les titres de Siège , de significa-Chaire, de Trône Apostolique, &c. donnés tion des ti-

par les Anciens au Siège de Rome?

R. Ils ne fignifient pas autre chose, finon de Trône que cet Evêché a été fondé par un Apôtre, Apostolipuisque ces mêmes Anciens traitent égale-que, ment tout autre Evêché fondé de la même manière, comme Ephèse, Smyrne, Alexandrie, Corinthe, Thessalonique, &c. A 4

Mais dans la fuite les Papes se font appropriés ces titres en particulier.

L'hiftoire des pré-

D. Donnez-moi, je vous prie, une lifte chronologique des Papes, & apprenez-moi en même tems ce qu'ils ont fait de plus relée de vrai marquable, avec la durée de leur vie & de & de faux, leur gouvernement.

R. Je vais tâcher de vous fatisfaire. Mais il est bon d'être averti qu'il y a beaucoup d'incertitude dans ce qu'on nous raconte des actions, du caractère même & des qualités des prémiers Papes. On nous les donne tous pour autant de Saints; c'étoit affez la coutume de ce tems - là, de placer dans le Paradis tous les Evêques. Les Ecrivains Ecclésiastiques des prémiers siècles étoient d'affez mauvais Historiens; ils méloient souvent le vrai avec le faux, sur-tout les Grecs qui aimoient fort le merveilleux. Les Pères de l'Eglise étoient hommes comme nous . & pouvoient errer comme nous. Le don de l'infaillibilité n'appartient qu'à Jésus-Chrift, & aux Apotres ses Disciples, à qui il l'a communiqué.

# Histoire chronologique des Papes.

Ans de 1. C. St. Pierre.

St. Pierre. C'est pour nous conformer à une Tradition d'ailleurs incertaine, & à une coutume affez généralement reçue, que nous plaçons ici St. Pierre à la tête des Papes de Rome. Ceux-mêmes qui prétendent qu'il a été le prémier Evêque de cette fameuse Ville, ne conviennent ni du tems de fon arrivée, ni de celui de fon élection. ni de la durée de fon gouvernement.

Le Père Pagi fait venir St. Pierre à Rome au commencement du règne de Néron,

l'an 54 de Jésus-Christ, & dit qu'il fut martirifé le 20 Juin de l'an 65, après que St. Lin eut été fait fon Coadjuteur l'an 55. L'Abbé Bianchini nous apprend que cet Apôtre siégea à Jérusalem, puis à Antioche, en tout 8 ans, favoir depuis l'an 33 jusqu'à l'an 41; que l'an 41 il siègea à Rome, où il gouverna 25 ans, 2 mois, 7 jours; qu'ilfut martirisé le 29 Juin de l'an 66, & que St. Lin avoit été fait son Coadjuteur le 11 Juin de l'an 55. D'autres prétendent qu'il fiégea à Jérusalem 5 ans, à Antioche 7, & à Rome 24 ans, 5 mois & 10 jours. Il n'est pas fort nécessaire de rafiner sur cette difcuffion des tems : parmi les calculs déja faits il fuffit de suivre celui qui paroit le plus vraisemblable, sans s'engager à le garantir. La Chronologie contentieuse qui s'arrête scrupuleusement à ces minuties, a fon usage sans doute, mais elle n'est pas l'objet de tout le monde, & sert peu à éclairer l'esprit (a).

oi

re-

de

ais

up

les

tés

ne

la

ins

nt

u-

CS

es

.

971 3-

ui

ne

1e

2-

nt

a.

de ni

ne

UI.

St. Lin. On croit que St. Lin, que l'on 67, fait fuccéder à St. Pierre, est le même St. Lin. dont il est fait mention dans la seconde Epitre de St. Paul à Timothée. Suivant l'Aporre il étoit sils de cette Claudia, dont il est parlé au même endroit, & il avoit l'approbation du l'Peuple. L'Eglis de Rome lui assigne dans le Canon de la Messe, une place parmi les Martirs; cependant on ne trouve nulle part qu'il ait sousfert pour la Foi. On a sous son nom deux Livres du martire de St. Pierre & de St. Paul, qu'on

<sup>(4)</sup> Nous donnerons ci-après deux autres Chronologies des Papes, un peu différentes de celleci; ce fera au Lecteur à choifir.

regarde généralement comme supposés. Les Decrets qu'on lui attribue ne se trouvent que dans Anastase le Bibliothécaire. St. Lin gouverna l'Eglise de Rome 12 ans, & doit être mort en 78.

71. St. Clet., Romain, gouverna l'Eglife 12
St. Clet., Romain, gouverna l'Eglife 12
St. Clet., ans felon Eufèbe. Quelques-uns y ajoutent 7 mois, d'autres 3, & d'autres feulement un; ainfi il doit être mort l'an 91. On fuppofe qu'il a été inhumé auprès de St. Pierre dans le Vatican; mais cette fupposition et du nombre de celles qui auroient befoin de

St. C.

bonnes preuves. St. Clément, Romain, est, selon tous les Anciens, le même que St. Paul nomme dans fon Epitre aux Philippiens (IV, 3), parmi les Compagnons de ses travaux ; d'où St. Chryfoftome conclut qu'il accompagna cet Apôtre dans tous fes voyages avec Luc & Timothée. St. Irénée affure que Clément avoit vu les Apôtres & conversé avec eux. même étant Evêque, & qu'il avoit devant les veux les règles & le bon exemple ou'ils lui avoient donné. Il arriva fous fon Pontificat une grande division dans l'Eglise de Corinthe, ce qui obligea celle-ci d'avoir recours aux autres Eglises, principalement à celle de Rome. Ce fut à cette occasion que Clément écrivit aux Corinthiens cette fameuse Lettre si fort exaltée par les Anciens, mife par quelques - uns au rang des Livres cononiques, & respectée de tous autant que l'Ecriture même. Le stile de cette Lettre est simple, clair, énergique, sans être chargé d'ornemens superflus, & l'on v remarque cette noble simplicité qui convient à des Ecrits Eccléfiastiques. Elle a tant de raport à l'Epitre aux Hebreux, tant DOUL

pour le sens que pour les paroses, qu'on a cru que Clément en étoit l'Auteur, ou du moins le Traducteur. Après avoir été regardée comme perdue pendant très long-tems, elle reparut en 1633, par les soins d'un certain Patricius Junius. On attribue à Clément plusseurs et les autres vichelment supposées. On raporte de lui plusieurs prodiges étonnans, que l'on peut furement regarder comme des fables. La perfécution de Domitien arriva sous son Pontiseat, mais on ne salt quelle part il y cut. Il gouverna 9 ans & quelques mois.

St. Anaclet, Athenien. Plusseurs aprétendent que ce Pape est le même que St. Clet (a). Suivant quelques uns il gouverna 12 ans , & fuivant d'autres son gouvernement ne suit que de 9 ans & quelques

mois.

Les

vent

e 12

nent

fup-

ierre

n est

n de

tous

nme

3),

l'où

gna

c &

ient

X.

ant

ils

on-

· de

re-

nt à

fion

ette

An-

des

aucet-

(ans

пу

on-

ant

JUE

(a) On ne remarque que confusion dans toute cette succession des Papes depuis St. Pierre jusqu'à Evariste. Les uns placent St. Clément avant St. Clet , d'autres mettent St. Clet avant St. Clément. Parmi ceux qui fons deux Papes de Clet & d'Anadet , il s'en trouve qui mettent Clément entre Clet & Anaclet , tandis que d'autres font fuccéder immédiatement Anaclet à Clet. St Irénée avec les Grecs , & St. Jérome parmi les Latins , placent Anaclet avant Clement , au-lieu qu'Optat & St. Augustin le mettent après. L'Eglise Romaine a fait longtems deux Papes & mê-me deux Saints de Clet & Anaclet, qui avoient chacun leur Fête, l'une le 26 d'Avril & l'autre le 23 de Juillet. Mais plusieurs Savans de cette Communion abandonnent aujourdhui cette diftinction, qui est visiblement contredite par les plus célèbres Ecrivains de l'Antiquité , Irénée , Eusebe & St. Jérôme. On ne doit donc pas s'é-tonner si l'on s'accorde si peu sur la Chronologie de ces prémiers Evêques de Rome. A 6

Yor. St. Analet.

St. Evarifte.

St. Evariste ou Ariste, Grec. On lui attribue deux Décrétales, la distribution ou les titres des Paroisses de Rome, & une Ordonnance portant qu'un Evêque seroit accompagné de sept Diacres, toutes les fois qu'il prêcheroit ; mais comme tout cela n'est raporté que par des Auteurs des derniers siècles, & que les Anciens n'en disent rien, on ne peut guère y ajouter foi. Il gouverna environ o ans.

St. Alezandre.

St. Alexandre , Romain, Les Anciens ne nous apprennent rien de ce Pape. L'Eglise Romaine l'honore comme Martir, mais St. Irénée ne lui en donne pas le titre. Platina lui attribue l'institution de l'Eau bérite : mais Baronius en veut faire honneur aux Apôtres. Quelques-uns prétendent que l'Eau bénite n'est que l'Eau lustrale des Pavens, adoptée par les Chrétiens. Tant de Villes prétendent avoir des Reliques de ce Pape, qu'à peine vingt corps entiers en pourroient fournir une aussi grande quantité. Il gouverna 10 ans & quelques mois.

110. St. Sixte.

St. Sixte, Romain, est mis au nombre des Martirs dans le Canon de la Messe & dans le Martyrologe; mais Thélefphore fon fuccesseur est le prémier à qui St. Irénée donne ce titre. On lui attribue faussement deux Décrétales, le titre d'Evêque Univerfel qu'y prend l'Auteur, avant été inconnu dans ces prémiers tems. Ses Reliques font dispersées en une infinité d'endroits; mais Baillet les croit fausses. Il siègea 10 ans moins quelques jours.

St. Thélesphore, Grec, a été, selon St. Irénée . le prémier Evêque de Rome qui phore, pré-ait foufert le martire pour la Religion Chrémier Evê tienne ; mais quant aux particularités de fa

mort.

at-

OU

roit

fois

cela

der-

(ent

11

ens

ir,

tre.

bé-

eur

nue

Pa-

ce

CD

ıti-

ore

: &

fon

née

ent

er

שמו

ont

ais

ans

St.

ηui

ré

[2

t,

١.

12

mott, les Anciens ne nous en difent abloque de Rolument rien. Quelques éditions de la Chro-me martinique d'Eufèbe lui attribuent l'infitution du rife. Carème ; mais on n'en trouve aucune trace dans les bonnes éditions , ni dans préque pas un Manuferit. Il gouverna 11 ans & quelques mois.

St. Hygin et honoré comme Martir par 152. l'Eglife Amaine ; mais pas un Ancien ne st. Hygin. lui en donne le titre. On lui attribue l'ufage des Parrains & des. Marraines dans le Batème , & la Confécration des Eglifes, mais avec aufil peu de fondement que les deux: Décrétales qui portent fon nom , & que les Savans regardent comme supposées, H gouverna 4 ans.

Pie, d'Aquilée. Le Martirologe Romain dit que ce Pape fouffrit le martire fous Antoine le Pieux; mais St. Irénée ne lui donne point le titre de Martir, & il n'y eur point de perfécution fous ce Prince. On lui attribue diverfes pièces, mais elles font généralement regardées, comme fuppofées.

Il gouverna 9 ans & quelques mois.
Ce fut fous Anicet, Syrien, qu'Hégafippe & le fameux Martir St. Jultin vinrent à
Rome, fans qu'on fache à quelle occasion.
Le prémier écrivit un Livre de la Doctriu
de l'Eglife depuis les Apôtres jusqu'à Ani-

de l'Eglite depuis les Apotres Juiqu'à Anicet. Le fecond s'oppola vivement à Marcion, & publia un Livre contre lui & contre toutes les Héréfies. Ce fut fous Anicet que Valentin continua à repandre fes erreurs; mais plufieurs de ceux qu'il avoit (èduits furent ramenés à la Foi par St. Polycarpe ancien Difciple de St. Jean Baptifte & Evêque de Smyrne. Le voyage de Polycarpe à Rome fut occasionné par la difju-

Anicet

156.

te touchant le jour de Pâque, laquelle commencoit à s'échaufer beaucoup entre les Eglifes d'Orient & d'Occident. Il gouverna

l'Eglise 7 ans & 9 mois.

Soter de Fondi est fort loué de sa grande charité envers les pauvres des autres Eglifes, sur-tout à l'égard de ceux qui étoient condamnés aux mines pour cause de Religion. Non feulement il faisoit des collectes pour eux, mais encore il leur écrivoit des Lettres consolantes. Les Modernes lui donnent, malgré le filence des Anciens, le titre de Martir. Le lieu de sa sépulture est incertain; cependant on prétend posséder fon corps dans l'Eglise de St. Silvestre à Rome, & dans la Cathédrale de Tolède en Espagne. Il siégea o ans & 11 mois.

Sorer.

Eleuthère, Grec, étoit Diacre de l'Egli-Eleuthère, se de Rome , lorsqu'il fut choisi pour succeder à Soter. Ce fut sous son Pontificat que Florin & Blaste firent éclôre leur nouvelle Doctrine. Ils étoient tous deux Prêtres de l'Eglise de Rome, ce qui leur attira d'abord bien des Sectateurs; mais ils furent dégradés & excommuniés, à cause de leurs Hérésies. Adon & Bède disent qu'Eleuthère publia un Decret, ordonnant que la Paque se célébreroit le Dimanche d'après la prémière Lune; mais on n'en trouve rien dans aucun Ancien. Bède raconte encore, avec aussi peu de fondement & sans la moindre vraisemblance, que Lucius Roi d'Angleterre écrivit à Eleuthère pour le prier de lui envoyer des personnes capables de l'instruire dans la Foi Chrétienne. Le titre de Martir dont l'Eglise Romaine l'honore, ne lui est donné par aucun Auteur ancien. gouverna l'Eglise 15 ans.

Victor ..

Victor . Afriquain , ne peut guère être instifié à l'égard de Montanus, dont il approuva l'esprit prophétique & les deux Prophétesses Prisca & Maximilla ; car Tertullien fon contemporain+dit en termes exprès. qu'il avoit reçu ces Prophéties ; qu'il en avoit écrit des Lettres de paix aux Eglises d'Asie & de Phrygie; mais qu'un certain Praxéas, qui en arrivoit, lui avant fait un faux récit de ces Prophètes & de leurs Eglifes, & lui ayant représenté qu'en les approuvant il condamnoit ses Prédécesseurs. l'engagea à révoquer les Lettres qu'ils avoit déja écrites en leur faveur; ainsi Tertullien devint lui - même sectateur de Montanus. On voit ici un Pape qui s'est laissé tromper en matière de foi.

Ce qui distingue le plus le Pontificat de Dispute Victor, c'est la fameuse dispute entre les sur le jour Eglises d'Orient & d'Occident touchant le de Paque, jour de l'Eque, quoique la chose sitte en soi-

même assez indifférente. Il entreprit de fon chef d'obliger toutes les autres Églises à se conformer à la pratique établie dans celle de Rome. Mais cette entreprise rencontra de vigoureuses oppositions de la part de Polycrate, alors Evêque d'Ephèse, également distingué dans l'Eglise par son savoir & par sa piété. Il refusa absolument d'abandonner une pratique introduite dans son Eglise par les Apôtres St. Jean & St. Philippe, & qui étoit descendue jusqu'à lui par le canal de sept Evêques de sa famille. Victor, qui n'aimoit pas à être contredit . lui écrivit une Lettre menaçante. Polycrate, fort surpris du procédé de son Collègue, affembla à Ephèse un Concile de tous les Evêques de l'Asse Mineure, où it fint

r - ny Genyl

fut réfolu de conserver l'usage établi par leurs prédécesseurs. Polycrate fit part de cette résolution à Victor, en lui infinuant qu'il eût mieux fait de s'épargner de vaines menaces. Là dessus Victor s'emporta, décommunic bita toutes fortes d'invectives contre les

d'Afic.

les Eglises Eglises d'Asie, les excommunia, & envoya des Lettres d'excommunication à leurs différens Evêques, en exhortant en même tems les autres Evêques à suivre son exemple. Bien loin de lui obéir, ils le censurèrent, même tres vivement, entre autres Irénée, Evêque de Lyon, qui lui dit que, quoiqu'il fût d'accord avec lui pour le fond, il ne pouvoit s'empêcher de le blamer d'avoir excommunié des Eglises entières. pour des usages & des coutumes qu'elles avoient reçues de leurs Ancêtres; ainsi la paix fut rétablie, & on laissa aux Asiatiques la liberté de suivre leur ancienne pratique. Victor siégea o ans & un mois...

Zéphyrin, Romain, s'opposa avec tant de zele aux Théodotiens, qui continuoient Zéphyrin. à répandre à Rome leurs pernicieuses erreurs, qu'il s'attira de leur part le reproche d'avoir été le prémier qui eût trahi la véri-

té, en soutenant contre eux la Divinité de Tésus-Christ; ce qui l'a fait mettre au rang des défenseurs de l'Eglise Catholique. Le Martyrologe Romain en fait un Martir ; mais Baronius lui-même ne fait pas pourquoi. Il gouverna 18 ans.

Calixte I. Romain, fit enclore une grande pièce de terre sur la Voie Appia pour la Calixte I. fépulture des Chrétiens. Ce Cimetière, dont il est souvent fait mention dans les-Martyrologes, est décrit au long par Arringhus, qui dit qu'on y avoit enterré 174 mille

mille Martirs & 46 Papes. Calixte siégea 5 ans, un mois & quelques jours.

es

es

Urbain I, Romain , étoit estimé pour la fainteté de sa vie. On lui attribue des Dé-Urbain 1. crétales adreffées aux Evêques, pour les porter à mener une vie Chrétienne, telle qu'é-

toit celle des Evêques du tems des Apôtres. Pontien, Romain, fut exilé dans l'Ile de

Sardaigne. On le met au nombre des Mar- Pontien. tirs. Il gouverna l'Eglife a ans & quelques mois.

Anthère, Grec, eut, soin, à ce qu'on prétend, que les Actes des Martirs fussent Anthère. écrits avec beaucoup de vérité. Il ne gouverna qu'un mois & quelques jours, ayant fouffert le martire le 3 Janvier de l'an 236.

Fabien, Romain, établit 7 Diacres ou Soudiacres pour avoir foin des Pauvres & recueillir les Actes des Martirs. Il fouffrit le martire, après avoir gouverné l'Eglife 15 ans.

Corneille, Romain, eut la tête tranchée pour avoir refusé de facrifier aux Idoles. Corneille. St. Cyprien nous donne une idée avantageuse de ce Pape, qui n'étoit parvenu à l'Episcopat que par la volonté de Dieu, & non par brigue, comme cela commençoit dèslors à se pratiquer. Il gouverna l'Eglise 2

Luce ordonna que l'Evêque seroit toujours accompagné de deux Prêtres & de trois Diacres, qui rendroient témoignage de sa vie & de ses mœurs. Il gouverna un an & quelques mois.

ans & quelques mois.

Etienne, Romain, défendit de rebatiser les Héretiques , contre le fentiment des E- Etienne vêques d'Afrique, à la tête desquels étoit Saint Cyprien. Il fut tué à l'Autel, après avoir

216. Fabien.

253. Luce,

avoir gouverné 3 ans & quelques mois. Sixte II, Grec, prédit à Saint Laurent Sixte II, qu'il feroit martirisé trois jours après lui, ce qui arriva fous l'Empereur Valérien. Il-

gouverna environ un an.

257-

275.

211.

Denys, Grec, condamna l'hérésie des-2 58. Sabelliens, écrivit contre Paul de Samosate. Denys. On lui attribue quelques Décrétales. Il siégea 12 ans, 3 mois & quelques jours.

Félix , Romain , fit bâtir une Eglise en 270. l'honneur des Martirs. On prétend qu'il Felix. ordonna qu'on diroit auffi la Messe sur leurs tombeaux. Il gouverna 4 ans & 5 mois.

Eutychien . Tofcan, fit des réglemens touchant les Diaconesses & les Vierges. Il Eutychien. ordonna qu'on offrit sur les Autels les fruits de la terre pour y être bénits, afin de détruire les héréfies des Manichéens, qui difoient que le vin étoit produit par un mauvais principe. Il ordonna encore que lescorns des Martirs seroient enveloppés dans des Tuniques de pourpre. Il siégea 8 ans, 6 mois & quelques jours.

Cajus, de Dalmatie, Parent de Dioclétien, ordonna aux Evêques de passer par Cajus. tous les degrés des Ordres, Il siégea 12 ans . 4 mois & quelques jours.

Marcelin, Romain. Sous fon Pontificat plus de 20 mille Martirs répandirent en Marcelin. un mois leur sang pour la foi de J. C. Luimême obtint la couronne du martire, après-

avoir fiegé environ 8 ans.

Marcel I, Romain, fut un digne Pasteur. Marcel I. Il divisa Rome en 26 Paroisses, dans lesquelles on batisoit. Le Tiran Maxence le fit renfermer dans une prison, où il finit fes jours. Il gouverna 4 ans & 2 mois.

Eusèbe, Grec, édifia l'Eglise par ses bons exemexemples. Il siègea 2 ans, 7 mois & quelques jours.

Melchiade, Africain, défendit de jeuner 311. le Dimanche & le Jeudi, comme faisoient Melchiales Payens. Il gouverna 2 ans, 2 mois & de.

quelques jours.

I

es

en u'il

119

ou-

II its

dé-

di-

au-

les

ms.

15.

lé-

oar

12

en

ui-

rès

nır. lefe le

init

ons em· Silvestre I, Romain, batifa, à ce que 314 quelques uns prétendent, l'Empereur Conf. Sylvestre L. tantin. C'est fous son Pontificat que s'est tenu le prémier Concile Général à Nicée en Bithynie contre Arius. Il siégea 21 ans & 11 mois de 11 mois de 12 mo

Marc, Romain, donna, dit - on, à l'Evêque d'Oftie le privilège de confacrer l'Evêque de Rome. Il flégea 8 mois & 20 jours.

Jule 1, Romain, tint plusieurs Synodes pour le foulagement des pauvres Chrétiens perfécutés par les Ariens, & pour justifier la mémoire de St. Athanafe. Il rétablit les Evéques bannis, & travailla inutilement à faire rentrer les Ariens dans leur devoir, à cause de la protection de l'Empereur Constance. Il ségea 15 ans, 5 mois, 17

jours.
Libère, Romain, fut chassé de Rôme & relegué en Thrace, pour avoir refusé de signer le bannissement de Saint Athanase. Il

fut rappellé & remis sur le St. Siège. Il siégea 15 ans & quelques mois (a).

Damale, Espagnol, se rendit illustre par 367. sa pieté, par son zèle & par sa doctrine Damale. Ce sus sous son Pontificat que s'assembla le Concile Général de Constantinople contre

(a) Pendant l'exil de Libère, Félix II lui fue fublitué: les uns difent même qu'il fouffit le martire, & les autres qu'il abdiqua, & que Libère fut fait Pape derechef l'an 359.

316. Marc.

336. Jule **L**i

. . . .

L -- t<del>r Co</del>og

les Macédoniens. Il fut accufé de plufieurs crimes dont il se justifia. Il siégea 17 ans .

2 mois & quelques jours.

Sirice, Romain, ordonna le célibat des Sirice. Prêtres & l'interstice d'un Ordre à un autre. Il fouffrit beaucoup par le Schisme d'Ursicin. Il gouverna 13 ans . 1 mois & quelques jours.

Anatlase I, Romain, travailla beaucoup pour rendre le calme à la Ville de Rome . Anastafe. troublée par les erreurs d'Origène. Il ordonna, dit-on, que le Prêtre se tiendroit debout pendant la lecture de l'Evangite . & qu'on ne recevroit point aux Ordres, des étrangers, fans attestation de vie & de mœurs de plufieurs Evêques. Il fiégea environ 4 ans.

Innocent I, d'Albanie, condamna l'hérésie. Innocent de Pélage. Il s'opposa aux persécutions de Saint Jean Chrysostome, ce qui le fit exiler par l'Empereur Arcadius. Il gouverna 14 ans, o mois & quelques jours.

Zozime, Grec, permit la cérémonie du Cierge Pascal dans toutes les Paroisses, & Zozime. condamna aussi, de même qu'Innocent, les erreurs de Pélage & de Célestius. Il gonverna I an, 8 mois & quelques jours.

Boniface I , Romain , défendit de recevoir les Esclaves aux Ordres facrés, & aux Boniface. femmes d'approcher de l'Autel & de toucher aux vases facrés. Il y eut entre ce Pontife & St. Augustin une très parfaite correspondance, & une très grande amitié. Il siégea 4 ans, 9 mois, 28 jours.

Célestin, Romain, ordonna aux Prêtres de commencer la Messe par un des Pseau-Celeftin. mes de David. Ce fut fous fon Pontificat que se tint le Concile Général d'Ephèse

con-

eontre Nestorius. Théodose le jeune étoit Empereur. Célestin siégea 8 ans, 6 mois & quelques jours.

Sixte III fut accusé d'adultère par Bassus, 432. qui en fut puni. L'Empereur Valentinien Sixte III. l'exila. Il écrivit contre Pélage & Nesto-

rius. Il gouverna 8 ans.

St. Leon I, Tofcan, fut furnommé le 440.
Grand à caufe des grands biens qu'il pro St. Léon I.
cura à l'Eglife par fes foins. Il arrêta Attila qui venoit à Rome pour la piller, &
Genferic qui venoit à Nome pour la piller, &
re tenir le Concile Général de Calcedoine
contre Eutychès & Diofcore. Il mourut
l'an 461 après 20 ans & 11 mois de Pontificat.

St. Hilaire, de Sardaigne, ordonna que 461.

In e feroit admis aux Ordres fans être fa- 8t. Hilaivant, & digne de s'en bien aquiter. Il con-refirma les trois Conciles Généraux, & s'appliqua au foulagement des Pauvres. Il monrut l'an 467, après 5 ans, o mois & 20

iours de Pontificat.

Simplicius, de Tivoli, fit bâtir pluficurs
Eglifes, nomma des Prêtres pour demeurer
Eglifes, nomma des Prêtres pour demeurer
dans les Eglifes, afin d'adminifter les Sa-cius.
cremens. Il partagea le revenu des Bénéfices en 4 portions; la prémière pour le Bépéficier; la seconde pour l'entretien de l'Eglife; la rollième pour les Pauvres; la quatrième pour les autres Eccléfiaftiques. Il
mount l'an 483, après 15 ans, 5 mois &
10 jours de Pontificar.

Feirs II., ou III., Romain., fit plufieurs Réglemens pout la difcipline de l'Egilfe. Il Feirs II. gouverna avec beaucoup de zèle, de fuffi. ou III. fance & de pieté. Il mourut l'an 492, après 2 ans, 11 mois & 20 jours de Pontificat.

Ge-

Gelafe , Africain , abolit les Luperca-Gelafe , les , que l'on célébroit encore à Rome à l'honneur du Dicu Pan , excommunia l'Empereur Anaîtafe , qui protégeoit les Hérétiques , fit bruler les Livres des Manichéens , & en déclara plufieurs autres Apocryphes. Il mourut en 496 , après 4 ans , 8 mois & 19 jours de Pontificat.

Anaftafe il, Romain, fit de grands efAnaftafe forts pous éteindre l'héréfie qui régnoit :
Festus le trompa en se laissant gagner par
l'Empereur Anastase; il mourut l'an 498,
après un an, 11 mois & 23 jours de Pon-

tificat.

494. Symmaque de Sardaigne ordonna que du Symmaque. Un autre. Il fit bâtir & réparer plusieurs Eglises. Il mourut l'an 514, après 15 ans,

7 mois & 27 jours de Pontificat.

Hormisdas, Romain, veilla avec un foin infatigable fur toutes les Eglifes, & fut un das.

Le comple de modeftle, de patience & de charité. Il fit ce qu'il put pour faire ceffer le Schime. Il mourut l'an 523, après 9 ans & 10 jours de Pontificat.

513. - St. Jean I, Tofcan. Théodoric, Roi des 51. Jean I. Offrogoths, l'obligea d'aller à Conflantinople pour adoucir l'Empereur Juffin, & n'ayant pas réuffi, Théodoric le fit mettre en prifon à Ravenne où il mourut de mifère. Il

siégea 2 ans, 9 mois & 13 jours.

Félix III, ou IV, de Bénévent, excomrelix III munia le Patriarche de Constantinople. Il eu IV. mourut l'an 530, après un Pontificat de 4 ans & 2 mois.

Boniface II, Romain, sépara le Peuple Boniface du Clergé pendant le Service. Il voulut II. arrêter le progrès du Schisme, mais ce sur en donnant occasion à un autre. Il mourut l'an 532, après 2 ans, 1 mois & quelques jours de Pontificat.

Jean II, Romain, ne fit rien de remarquable. Il mourut l'an 535, après 2 ans & Jean II.

8 mois de Pontificat,

St. Agapet, Romain, refusa de recevoir à la communion l'impératrice Théodore, St. Agaparce qu'elle avoit introduit Anthime dans petle Siège de Constantinople. On lui attribue
les Processions le Dimanche autour des Egilées. Il mourus l'an 336, après 10 mois &
quelques jours de Pontificat.

St. Silvérius, de la Campagne de Rome, 536. fut élu par l'autorité de Théodoric: l'Im- St. Silvépératrice le fit exiler, accufé d'avoir voulu rius. livrer Rome aux Goths. Les partifans de Vigile le firrent mourir à terretour l'an

540, après 4 ans de Pontificat.

υĈ

eB

Vigile, Romain, intrus par l'autorité de Bélifaire, fe dépofa, & fe fit enfuite élire canoniquement. Ce fut fous fon Pontificat que fe tint le cinquième Concile Général, & le deuxième de Conftantionole, contre les erreurs d'Origène. Justinien étôit Empereur. Ce Pape moutut l'an 555, après 15 ans & quelques mois de Pontificat.

Pélage I., Romain, trouva moyen d'adoucir la fureur de Totila, Roi des Goths, pelage Lamominé le fiéau de Dieu. Il fe justifia de ce qu'on l'acculoit d'avoir avancé la mort de Vigile. Il fiégea 4 ans & ro mois.

Jean III., Romain. Les irruptions que 559, les Barbares firent fous fon Pontificat nous Jean III. en privés de la plupart des Actes de ce tems il. Il mourut l'an 573, après 12 ans, 11 mois & quelques jours de Pontificat.

Benoit I, Romain, Sous fon Pontificet 573, Rome Benoit I.

n ny Grayl

Rome fut affligée de famine & des courfes des Lombards. Il fit éclater fa charité dans ces afflictions, & mourut l'an 577, après 4 ans, 2 mois & quelques jours de Pontificat.

Pélage II, Romain. Les Lombards con-Pélage II. tinuèrent leurs courses, & son Pontificat fut troublé par le Schisme de l'Istrie. Ce Pape mourut de la peste l'an 500, après 12

ans & 3 mois de Pontificat.

St. Grégoire, surnommé le Grand, Romain, fit divers réglemens pour la conduite St. Grégoire le des Eglises, dont il redressa l'Office. Il Grand. s'opposa à l'Edit de l'Empereur Maurice, qui défendoit aux Soldats de se faire Religieux, & envoya des Missionaires en Angleterre. Il mourut l'an 606, après 13 ans. 6 mois & resjours de Pontificat.

Sabinien, Toscan, n'est pas loué des Historiens. Il gouverna l'Eglife 5 mois & quel-Sabinien.

ques jours.

tificat.

III.

5 1143

Boniface III. Romain, obtint de l'Empe-Boniface reur Phocas, que le titre d'Evêque Universel ne seroit donné qu'à celui de Rome, & il ordonna que l'élection des Evêques se feroit par le Clergé & le Peuple, qu'elle seroit approuvée par le Prince, & confirmée par le Saint Siège. Il ne siègea que 8 mois & 20 jours.

Boniface IV, de Valérie. L'Empereur Phocas lui accorda le Panthéon, qu'il dédia à la Sainte Vierge & à tous les Saints, IY. fous le titre de Notre-Dame de la Rotonde. C'étoit un Temple qu'Agrippa avoit fait bâtir à l'honneur de Jupiter le Vangeur, & de tous les Dieux. Il mourut l'an 614, après 6 ans, 8 mois & 16 jours de Pon-

Dieu-

Dieu donné, Romain, remplit dignement le Siège qu'il occupoit. Il mourut Dieu l'an 617, après avoir gouverné l'Eglife en donné. viron 2 ans.

Boniface V, Napolitain, étoit doux, bienfaifant, & s'aquita exactement de tou-tes les obligations importantes de fon mi. V. Boniface tes les obligations importantes de fon mi. V. Boniface in the state of the state

Honoré I., de Campanie, fit celler le 616. Schifme des Evêques de l'Iltrie. La pro-Honoré Litection qu'il donna à Sergius Patriarche de Conftantinople, Chef des Monothélites, a terni fa mémoire. On prétend qu'il le fit par amour pour la paix. Il fiégea 12 ans,

4 mois & 27 jours.

Sévérin, Romain, condamna l'héréfie des Monothélites, & refusa de souscrire. à Sévéria. l'Edit de l'Empereur Héraclius, qui favorifoit ces Hérétiques. Il ne siègea que 2 mois

& quelques jours.

10

Jean IV, de Dalmatie, écrivit fortement aux Evêques d'Ecoffe fur la célébration de Jean IV. la Pàque, & employa de grandes fommes pour racheter les Captifs. Il mourut l'an 642, après I an, 9 mois & quelques jours de Pontificat.

Théodore I, Grec de Jérufalem, s'oppola 641.
fortement à l'héréfie des Monothélites, & Théodoenvoya des Légats en Orient pour en arrè-re L
ter le progrès, & figner la condamnation
de Pyrrhus Patriarche de Conflantinople.
ll mourut l'an 649, après 6 ans, 5 mois &
19 jours de Pontificat.

Martin I, de Todi. L'Empereur Constans 649.

Tome IV. B rexi-Martin I.

clius & le fien , touchant l'héréfie des Monothélites. Il mourut en exil l'an 655, a. près 6 ans, 2 mois & quelques jours de Pontificat.

thon.

Eugène I. Romain, fut intrus pendant Eugène I. l'exil de Martin, mais son mérite sie confirmer son élection après la mort de Martin. Il ordonna que les maisons des Prêtres seroient près de l'Eglife. Il mourut l'an 656. Les Historiens ne s'accordent pas fur la durée de son Pontificat.

Vitalien, de Segni. L'Empereur Conf-616. tans vint à Rome sous son Pontificat, & Vitalien. emporta les tréfors de l'Eglise. Vitalien envoya des Missionaires en Angleterre. Il mourut l'an 671, après 14 ans & environ 6

mois de Pontificat.

Adéodat, ou Dieu-donné, Romain, ré-Adeodat. tablit les Eglises ruinées, fit rebâtir l'Eglise de Saint Pierre fur le chemin du Port . & mourut fort regretté à cause de sa grande charité envers les Pauvres, l'an 676, après 5 ans, 2 mois & 17 jours de Pontifi-

Don, ou Domnion, Romain, augmenta beaucoup le Clergé en honneurs & en di-Don I. gnités. Il mourut l'an 678, après 2 ans, 5

mois & 10 jours de Pontificat.

St. Agathon, Sicilien, fit affembler le sixième Concile Général, & le troisième de St. Aga-Constantinople, contre les Monothélites. Sous fon Pontificat Rome fut affligée d'une grande peste. On prétend qu'il ordonna que les Decrets du Siège Romain feroient observés comme venant de la bouche de St. Pierre. Il mourut l'an 682, après 3 ans, 6 mois & quelques jours de Pontificat.

Léon

- Leon II , Sicilien , passoit pour favant. Il ordonna de batifer en tout tems, en cas Léon II. de nécessité. Il gouverna l'Eglise I an, 10 mois & quelques jours.

Benoît II, Romain. L'Empereur rendit la liberté au Clergé de Rome pour l'élection Benoît IL du Pape, sans qu'il sût besoin du consentement de l'Empereur, ni de l'Exarque de Ravenne. Il mourut l'an 685, après 8 mois & 17 jours de Pontificat.

Jean V, Syrien, fut toujours malade pendant son Pontificat. Il ne siègea que 1 an &

quelques jours.

Conon, de Thrace. Son élection fit cef-Cer le Schisme de Pierre Archidiacre, & de Théodore, qui s'étoit fait élire par les gens de guerre. Il mourut l'an 687, après 11 mois & quelques jours de Pontificat.

Serge I, Sicilien, ordonna qu'on chantat devant la Communion trois fois Agnus Dei, Serge L. La condamnation qu'il fit de quelques Canons du Concile de Constantinople par ordre de l'Empereur Justinien II, causa beaucoup de desordres. Il obligea le Clergé d'Aquilée de recevoir le Concile Oecuménique de Calcedoine. Il mourut l'an 701, après 13 ans , 8 mois & quelques jours de Pontificat.

Jean VI, Grec. Son Pontificat fut fort troublé. Il employa beaucoup d'argent à Jean VI. racheter les Captifs. Il mourut l'an 705, après 3 ans, 2 mois & quelques jours de Pontificat.

Jean VII, Grec. L'Empereur Justinien lui envoya une Ambassade pour avoir son Jean VII. approbation sur des choses contraires à la créance de l'Eglise Romaine; il la refusa, mais il n'eut pas le courage de les condam-B 2

lean V.

684.

626. Conon.

ner. Il siégea 2 ans , 7 mois & quelques jours.

Sifinnius, Syrien, ne siégea que 20

701. iours. Sifinnius. 708. Constan-

tin.

Constantin, Syrien, gagna l'affection du Peuple Romain, par le soin qu'il prit de fubvenir aux besoins du Peuple dans une grande famine. L'Archeveque de Ravenne refusa de le reconnoître; & l'Empereur Justinien l'envoya en exil. Mais Constantin ayant passé en Orient, à la prière de cet Empereur, il en fut très bien reçu, & il y régla les affaires de l'Eglise. Il mourut l'an 714, après 6 ans, 1 mois & quelques jours de

Grégoire 11.

III.

Pontificat. Grégoire II. Romain, célébra plusieurs Conciles contre les Iconoclastes, & engagea Charles Martel à défendre les droits de l'Eglise opprimée par les Lombards. Il mourut l'an 731, après 16 ans, 8 mois & quelques jours de Pontificat.

Grégoire

Grégoire III, Syrien, s'opposa aussi fortement aux Iconoclastes. Il envoya des Légats à l'Empereur Léon, pour le tirer de l'hérésie des Iconoclastes; mais cet Empereur les maltraita, ce qui obligea Grégoire à l'excommunier. Charles Martel lui donna du fecours contre les Lombards. Ce Pape eut une grande attention pour les besoins des Pauvres. Il mourut l'an 741, après 10 ans, 9 mois & quelques jours de Pontificat.

Zacharie.

Zacharie, Grec, fut confulté fur la déposition de Childeric III, & sur l'élection de Pepin; il prononça en faveur du dernier. Il mourut l'an 752, après 10 ans, 3 mois & quelques jours de Pontificat.

Etienne II. Son Pontificat a été con-753. fondu

fondu avec celui de fon successeur (a). Etienne Etienne III (b) vint en France & fut ré. II. tabli dans le Saint Siège par Pepin Roi de Tienne France, qui lui donna l'Exarquat de Ra-III.

venne. Il mourut l'an 757, après 5 ans & quelques jours de Pontificat.

Paul I, Romain. Son élection fut troublée par Théophilacte. Il fit tous ses efforts Paul L. auprès de Constantin, pour lui faire rétablir le culte des Images. Il mourut l'an

768, après 10 ans & 1 mois de Pontificat. Etienne IV, Sicilien, fut persécuté

par Didier Roi des Lombards. Il régla l'é. Etienne lection des Papes dans un Concile, qui IV. donnoit l'exclusion à tous ceux qui ne seroient point du Collège des Cardinaux. Il mourut l'an 772, après 3 ans, 5 mois & quelques jours de Pontificat.

Adrien I, Romain, eut recours à Charlemagne Roi de France, pour être délivré Aduen I. de l'oppression de Didier Roi des Lombards. En reconnoissance il accorda à Charlemagne le droit d'élire le Pape, & de donner l'investiture des Evêchés. Le septiéme Concile Général & le second de Nicée fut affemblé fous fon Pontificat contre les Iconoclastes. Il mourut l'an 795, après 23 ans, 10 mois, 17 jours de Pontificat.

Léon III, Romain, fut mis en prison par les parens du Pape Adrien. Il se fauva & Léon III. vint en France demander du secours à Charlemagne, qui le rétablit. En reconnoissance il le couronna Empereur d'Occident. Il

mourue

(a) Comme ce Pape n'a siégé que 3 ou 4 jours, sans avoir été consacré, cela a causé la différence du nombre dans les Etiennes. (b) Selon d'autres c'eft Etienne II.

HISTOIRE DES PAPES. mourut l'an 816, après 20 ans, 5 mois, 18 iours de Pontificat.

Etienne V, Romain, vint en France, & Etienne V. couronna Louis le Débonnaire à Reims. Il mourut l'an 817, après 7 mois de Pontificat.

Pascal I. Romain. Louis le Débonnaire Pascal I. lui confirma la donation que ses prédécesfeurs avoient faite au Saint Siège, & lui en abandonna la proprieté. Il excommunia l'Empereur Léon V, & reçut à Rome ceux que l'Empereur avoit éxilés. Il mourut l'an 824, après 7 ans, 3 mois, 17 jours de

Pontificat. Eugène II . Romain . fit transporter plu-Eugène fieurs Corps Saints en France, en Allema-II. gne, en Angleterre, en quoi on faisoit confifter la Religion d'alors. Il fut maintenu dans son élection par Lothaire, qui mena

des troupes à son secours par ordre de Louis le Débonnaire. Il mourut l'an 827, après 3 ans, 2 mois, 23 jours de Pontificat. Valentin, Romain, ne siégea que 40 jours.

227. Grégoire IV, Romain, ordonna que la Valentin. Fête de la Touffaints ou de tous les Saints \$27. Grégoire seroit célébrée par toute la Chrétienté: elle IV. · ne l'étoit qu'à Rome auparavant. Il vint en France pour réconcilier Louis le Débon-

naire avec ses enfans, mais il ne put y réusfir. Il mourut l'an 844, après 16 ans & quelques jours de Pontificat.

Serge II, Romain. La division de l'Em-

pereur Lothaire avec ses trois fils attira les Barbares en Italie , qui y firent bien des desordres. Ce Pape mourut l'an 847, après 3 ans. 2 mois de Pontificat.

Léon IV, Romain, fit réparer les quar-Léon IV. tiers de la ville de Rome, qui avoient été ruinés. Il mourut en odeur de fainteté l'an

l'an 855, après 8 ans, 3 mois, 6 jours de

Pontificat (a).

Benoît III, Romain, fut maltraité par 15/5.
l'Antipape Anafafe. Il reçut une Ambaffa-Beide de l'Empereur d'Orient & du Patriarche, III.
qui fe foumirent au Concile qui dépofoit
Grégorie de Syracufe. Il mourut l'an 858,
après 2 ans, o mois & quelques jours de
Pontificat.

Nicolas I, Romain, fut furnommé le Grand srt. à caufe de fon application à tout ce qui pou Nicolas I. voir être avantageux à l'Eglife. Il fe fervit des foudres de l'Eglife contre Photius Patriarche de Conftantinople, contre Lothaire Roi de Lorraine; & contre l'Evêque de Ravenne. Il mourut l'an 867, après 9 ans, 6 mois & quelques jours de Pontificat.

Adrien IÎ, Romain, passa tout son Pontiscat à vouloir terminer les affaires de Addien II.
France & les divisions de la Grèce. Le huitième Concile Général & le quarrième de
Constantinople se tinrent sous son Poncisicat, & sous le règne de l'Empereur Basse,
pour chasser Photius, & rétablir Ignace
dans le Siège de Constantinople. Il mourut
l'an 872, après 4 ans, 10 ou 11 mois &
quelques jours de Pontificat.

Jean VIII, Romain, couronna deux Em- 472pereurs & un Roi de France, vers lequel il Jean VIII. fe retira, pour éviter la perfécution du Duc de Spolette & du Marquis de Tofcane. Il mourut l'an 882, après to ans de Pontificat.

Marin, ou Martin II, cassa tout ce que sez.

Photius avoit fait dens le Concile tenu en Marin, ou 870. Martin II.

(a) C'est entre Léon IV & Benoît III son successeur, que plusieurs Auteurs ont placé la fable de la Papessa jeanne.

870. L'Empereur Basile sit publier que Martin n'avoit pas été élu canoniquement . pour se venger de ce qu'il avoit cassé les Actes de Photius. Martin mourut après avoir siégé un peu plus d'un an.

Adrien III.

Adrien III, Romain, refusa, comme sonprédécesseur, de communiquer avec Photius. quoique l'Empereur Basile en eût fait de grandes instances, & ensuite des menaces. On lui attribue le Decret oui défend d'attendre le consentement de l'Empereur pour l'élection du Pape. Il mourut l'an 885, après 1 an, 3 mois & quelques jours de Pontificat.

22c. Etienne YL.

Etienne VI fut mis sur le Siège de Rome à cause de ses grandes vertus. Il en soutint les droits avec beaucoup de fermeté, & répondit modestement aux Lettres fulminantes de l'Empereur Basile. Ce Pape confirma les privilèges que ses Prédécesseurs avoient accordés à l'Eglise de Reims. Il mourut l'an 800, après 6 ans & quelques jours de Pontificat.

Formose fut élu dans le Schisme, déposé Sermofe, & rétabli par Arnoul, qu'il couronna Empereur par reconnoissance. Il mourut l'an 806, après 6 ans, 6 mois, 17 jours de Pontificat (a). Etienne VII se mit à la place de Boniface

VII.

Etienne qui avoit été chasse, & le Clergé le reconnut pour éviter la continuation du Schisme. Il fit déterrer le Pape Formose, lui fit couper les doigts, & jetter fon corps dans le Tibre. On prétend que ce Pape cruel fut étranglé en prison l'an 897.

Ro-

(a) Quelques-uns placent après Formole, Boniface VI, que d'autres regardent comme Antipape.

Romain I, dit Galésin, ne tint le Saint Romain.

Siège que quatre mois (a).

Théodore II fut élu pendant le Schisme de Romain Galésin; mais il ne jouit pas Théodore longtems des honneurs du Pontificat, n'a-IL. yant fiegé que 20 jours.

Jean IX, de Tivoli, rétablit la mémoire de Formose, & fit bruler les Actes du Con-Jean IX. cile qu'Etienne avoit assemblé contre Formose, & approuva le couronnement de Lambert Roi d'Italie, qu'on opposa à Arnoul. Il mourut l'an 900, après 2 ans & quelques jours de Pontificat.

Benoit IV, Romain, mourut l'an 904, 900, après 4 ans , 6 mois & quelques jours de Benoît IV.

Pontificat.

Léon V, d'Ardée, fut mis en prison par Christophle, qui se sit élire en sa place. Il Léon V. ne gouverna l'Eglise que 39 jours.

Christophle, intrus, Romain, fut renferme dans un Cloître, & déposé, après avoir fiegé 6 ou 7 mois. tophle.

Serge III employa la violence & l'artifice pour être Pape. Il releva l'Eglise de Serge Ill. Saint Jean de Latran. Il ne siégea selon quelques-uns que 3 ans, 4 mois, & selon d'autres 7 ans, 5 mois, 27 jours (b).

Anastase III, Romain, gouverna 8 mois Anastase & quelques jours (c).

Lando , Sabin , siégea 4 mois & quelques III. iours. Lando.

Jean X vêcut plutôt en guerrier qu'en pas-Ecclésiastique. Après plusieurs victoires lean X.

(a) Il y en a qui le mettent aussi au nombre des Antipapes. (b) La Chronologie eft ici extrêmement con-

(r) D'autres lui donnent 2 ans de l'ontificat.

B 5

contre les Sarrafins, il fut fait prisonnier par Gui de Toscane, & étranglé en prison. Les uns le font siéger 15 ans, d'autres seulement 13 & 2 mois.

Léon VI, Romain, fut mis en prison par Marofie. Il ne siégea que 6 mois & quel-Léon VI.

ques jours.

Etjenne VIII étoit extrêmement zèlé pour le bien de l'Eglise. Il mourut l'an 931, a-VIII. près 2 ans, 1 mois & quelques jours de Pontificat.

· Iean XI, de Tusculane, fut élu par la faction de son Beau-père Gui de Spolette. Jean XI. Alberic ayant été averti des mauvais deffeins de sa mère, la fit mettre en prison avec le Pape Jean son fils, où ils moururent. Il siégea 4 ans & 10 mois.

Léon VII, Romain, fit venir à Rome Léon VII. St. Odilon pour le consulter sur les moyens de remédier aux maux de l'Eglise. Il mourut l'an 030, après 3 ans, 6 mois de Pontificat.

Etienne IX, Allemand, fut élu par l'autorité de l'Empereur Othon fon parent. Etienne IX. mais il n'osa se montrer, avant été defiguré par ceux qui prétendoient à la Papauté. Il mourut l'an 943, après 3 ans, 4 mois de Pontificat.

Marin ou Martin III, Romain, appaisa Marin on le démêlé qui étoit entre l'Empereur Othon MartinIII. & Lothaire, réforma les mœurs des Eccléfiastiques, & releva plusieurs Eglises. Il

fiégea 3 ans, 4 mois.

Agapet II , Romain , appella l'Empereur Agapet II. Othon en Italie pour repousier Berenger, qui se vouloit faire Roi d'Italie, & qui maltraitoit les Ecclésiastiques. Il mourut l'an oss, après o ans, 7 mois & quelques jours de Pontificat. Jean

· Jean XII changea fon nom, ce qui a été imité par ses Successeurs. Il fut déposé, Jean XII. mais il se rétablit par la force, & sit mourir plusieurs Prélats. Il mourut l'an 964, mais il ne siégea que 7 ans, 8 mois.

Léon VIII fut élu après la déposition de Jean, & fut la cause du XIV Schisme, sou- Léon tenu par l'Empereur Othon. Il siégea 2 VIII.

ans.

Benoît V, Romain, mourut à Hambourg, où l'Empereur Othon l'avoit envoyé Benoît v.

prisonnier. Il ne siégea qu'un an.

Jean XIII, Romain, fut élu par l'autorité de l'Empereur Othon. Sous son Pontifi-Jean XIII. cat les Polonois reçurent la foi de Jésus-Christ, & la bénédiction des cloches sut instituée. Il mourut l'an 072, après 6 ans, 11 mois & quelques jours de Pontificat.

Don, ou Domnion II, Romain, ne sié-

gea que 3 mois.

Don. ou Benoît VI, Romain. On prétend qu'il Domnion fut étranglé en prison à la sollicitation de IL Boniface, qui fit le quinzième Schisme. Benoît VI. Il ne siégea qu'un an , 3 mois & quelques iours.

Benoît VII, des Comtes de Tusculane. gouverna sagement l'Eglise dans un tems de troubles. Il accorda de grands privile VII. ges à l'Abbaye de Cluni. Il siégea 9 ans.

Jean XIV. Son Pontificat fut court & malheureux, ayant été mis en prison & étran- Jean XIV. glé par l'ordre de l'Antipape Boniface VII qui revint de Constantinople à Rome. Il ne siégea qu'un an & quelques mois.

Jean XV, Romain. Le Clergé l'élut a- : 985.:3 près la mort de Boniface VII, qui avoit Jean XV. emporté à Constantinople les trésors de l'E-

glise. La crainte qu'il eut de Crescentius, B 6

qui s'étoit rendu maître de Rome, le fit retirer en Toscane, pour demander du secours à l'Empereur Othon. Les Romains le rappellèrent, & il gouverna l'Eglise avec beaucoup d'application & de zèle. Il mourut l'an 996, après 10 ans, 4 mois & quelques

jours de Pontificat. Grégoire V, Allemand, étoit parent de Grégoire l'Empereur Othon, qui le foutint contre l'Antipape Jean Evêque de Plaisance, qui avoit été intrus par Crescentius, lequel s'étoit rendu maître du Château Saint-Ange. Othon chaffa Crescentius & son Pape, & Grégoire demeura paisible. Il mourut l'an

11.

I003.

Tean XVIII.

- 3

999, après 2 ans, 9 mois de Pontificat. Silvestre II, Auvergnat, étoit un très beau génie, qui avoit une parfaite connois-Silvestre fance des Mathématiques & autres Sciences. L'Empereur Othon le fit élire Pape. Il avoit été auparavant Religieux de l'Ordre de Saint Benoît, & Précepteur de Robert fils de Hugues Capet, qui le fit Archevêque de Reims. Il mourut l'an 1003, après 4 ans & 2 ou 3 mois de Pontificat.

Jean XVII. L'élection des Souverains 1003. Pontifes fut de fon tems, à ce que quel-Jean IVII. ques-uns prétendent, rendue toute entière au Clergé. Il ne fiégea que 4 mois.

> Iean XVIII fit la réunion de l'Eglise Grèque avec l'Eglise Latine, & gagna l'amitié de tout le monde par sa douceur & sa modestie. Il mourut l'an 1000, après 5 ans. 7 mois & quelques jours de Pontificat.

Serge IV eut beaucoup d'attention au 1000. Serge IV. soulagement des pauvres. Il passe pour avoir été favant, Il mourut l'an 1012, après z ans , 8 mois & quelques jours de Pontificat.

Benote

Benoit Vill, de la Famille des Comtes
de Tufculane, fut obligé de fortir de Rome nen
de de fe retirer en Allemagne, pour deman: VIII.
der du fecours à l'Empereur Henri contre
l'Antipape Grégoire. Henri lui en donna,
avec lequel il fut rétabl i, de chaffa enfuite
les Sarrazins de l'Italie, de les Grecs de la
Pouille. Il mourut l'an 1024, après 11 ou
12 ans de Pontificat.

Jean XIX parvint au Pontificat par le 1014. moyen de se richesse. Il étoit frère de Jean XIX. Benoît VIII, & sils de Grégoire Comte de Tusculane. Il mourut l'an 1033, après 9

ans & 8 mois de Pontificat.

Benoit IX, de Freícati, des Comtes de 1937. Tuículane, fut chaffé de fon fiège à cause Benoit IX. de ses débauches, & on mit à la place l'Evèque de Sabine, qui prit le nom de Silvestre; mais la faction des Comtes de Freícati le rétablit, sans que sa disprace ett rien changé à la conduie. Il se dépos lui même, craignant quelque mauvais traitement, après 10 ans & quelques mois de Pontificat.

Grégoire VI., Romain, se nommoit au 1044.
paravant Jean Gratien. Son adresse à paci. Grégoire
fier le Schisme de trois prétendans au Pontificat, le sit élire Pape. Il n'en jouit pas
longtems, ni passiblement, ayant été accusé de Simonie, & déposé. Clément qui lut
fut substitué l'envoya en Allemagne, où il

mourut après 2 ans & 8 mois de Pontificat.
Clément II, Saxon, nommé auparavant 1047.
Suidger our Singer, fut élu au Concile de Clément.
Sutri, qui dépois Grégoire VI. Ce Pape II.
couronna Henri III, avec fa femme Agnès,
qui avoient contribué à le faire Pape. Il ne

fiégea que 9 ou 10 mois.

Damase II sut envoyé à Rome par l'Em- 1042. B 7 pe. Damase Et

Figure 17 City

pereur Henri III, & fut élu dans le tems que Benoît s'étoit fait élire. Il mourut peu de tems après son couronnement, & on crut qu'il avoit été empoisonné par Benoît. ne siégea que 22 ou 23 jours.

Léon IX, dit auparavant Brunon, de la Maison des Comtes d'Habsbourg, fut élu Léon IX. par l'Empereur Henri le Noir, à qui les Romains avoient demandé un Pape. Il tint plusieurs Conciles en France, & fut fait prisonnier par Robert Guiscard Prince de la Pouille, à qui il voulut ôter la Ville de Bénévent dont il s'étoit emparé. Robert le renvoya à Rome, où il mourut après 5 ans, 2 mois & quelques jours de Pontificat.

Victor II, Allemand, nommé auparavant 1 1055. Gebehard, parvint au Pontificat par l'auto-Victor II. rité de l'Empereur Henri le Noir, qui le conduisit lui-même à Rome, où il le sit couronner. Ce Pape travailla à mettre les Princes Chrétiens en paix. Ce fut sous son Pontificat que Bérenger abiura pour la troisième fois fon fentiment fur l'Eucharistie. Il mourut l'an 1057, après 2 ans, 3 mois & quelques jours de Pontificat.

Etienne X, surnommé le Grand, étoit Etienne X. frère de Godefroi le Barbu Duc de Lorraine , Abbé du Mont - Cassin , & mourut en Toscane, dans un voyage qu'il fit au devant de son frère, qui avoit épousé Béatrix de Toscane. Il siégea 8 mois, 27 jours, & le

fiège vaqua 10 mois.

Nicolas II, dit Gerard de Bourgogne, Nicolas II. François, ou Savoyard, fut élu à Sienne. Son Pontificat fut troublé par l'élection de Nincius, qui prit le nom de Benoît X, mais avant été excommunié dans un Concile, il se soumit & vecut à Sainte Marie Majeure e fans fains fonction. Il confirma Robert Guifcard dans les Duchés de la Pouille & de la Calabre, qu'il avoit conquis. Il siégea 2 ans 6 mois.

Alexandre II, de Milan, se nommoit au- 1061. paravant Anfelme. Il s'éleva fous ce Pon. Alexandre tificat un Schisme qui troubla beaucoup l'E- 11. glife. Un nommé Candalous, foutenu de l'Empereur Henri IV. prétendoit être Pape: mais il fut condamné dans le Concile de Mande en 1064. Ce Pape se déclara pour Guillaume Duc de Normandie, contre Héral que les Anglois avoient choifi. & se fit restituer ce que les Princes Normans avoient usurpé des terres de l'Eglise. La Comtesse de Mahaut ou Mathilde fit un don au Saint .: Siège de plusieurs terres, qui font partie du patrimoine de Saint Pierre. Alexandre mourut l'an 1073, après 11 ans, 6 mois & quelques jours de Pontificat.

Grégoire VII, nommé auparavant Hildebrand, étoit Moine de Cluni. C'étoit un homme hardi, entreprenant, impérieux, VII. mais d'une vie irréprochable & exemplaire. Avant son élection il s'étoit fort distingué. La reforme qu'il voulut faire de plusieurs abus lui attira la haine des Princes & des Eccléfiastiques. Son démêlé avec l'Empereur alla trop loin de part & d'autre. C'est ce Pape qui a ôté aux Empereurs la confirmation des élections. Il siègea 12 ans, 1 mois & quelques jours.

Victor III, de Bénévent, étoit Abbé du Mont-Cassin. d'où il fut tiré. Sa vertu & sa Victor IIL capacité firent espérer qu'il remédieroit aux maux qui affligeoient l'Eglise par les Schismes, mais il mourut trop tôt, n'ayant fiégé qu'un an, 3 mois & quelques jours,

Urbain

1073.

Urbain II étoit François de Nation, de Maion II. de Abaion II. de Abaion de Chatillon fur Marne. Il avoit été Religieux de l'Ordre de St. Benoît. Le Schlime de Guibert, lous le nom de Clémenn III., duroit encore, & fes partifans contraignirent Urbain de fortir d'Italie. Il vint en France, où il tint plufieurs Conciles. Dans celui de Clermont en 1095, les Croîfades y furent réfolues, & Philippel-le-Bel y fut excommunié, parce qu'il avoit répudié fa femme pour jour de celle de Foulques Comte d'Anjou, à qui il l'avoit ôtée. Il mourut l'an 1099, après 11 ans, 4 mois & quelques jours de Pontificat.

pours de Folkinica.

Pa[cal II., nommé auparavant Rainier, étoit To[can & Moine de Cluni. Il eut de grands démélés avec les Empereurs Henri IV & Henri V, à l'occasion des Investitures. Il refula de couronner ce dernier Empereur, qui l'y contraignit, l'ayant fait prisonnier. Il révoqua, après sa fortie, dans un Concile, tout ce que l'Empereur lui avoit fait accorder pendant qu'il étoit prisonnier. Il mourut l'an 1118, après 18 ans , 5 mois & quelques jours de Pontificat.

1111. Gélafe II , natif de Cajette , étoit Moine Gélafe II. du Mont-Caffin. Il ne goûta pas longtems les douceurs du Pontificar; car il fut obligé de fortir de Rome , & de fe retirer dans l'Abbaye de Cluni , où il mourut de pleuréfie , l'an 1119 , après 1 an & 4 jours de Pontificar.

1119. Califte II, auparavant Guy de Bourgo-Califte II, gne, étoit le cinquième fils de Guillaume Grand, Comte de Bourgogne. Il étoit Archevêque de Lyon, & ce fur à Cluni, où il fe trouva aux funérailles de Gélafe, qu'on le choûte pour être. Pape. Son élection fur

approu-

approuvée de tous les Cardinaux, qui étoient à Rome, & de tout le Clergé. Il tint plufieurs Conciles en France, & convoqua à Rome le Concile Général de Latran, pour procurer la paix à l'Eglife. Bourdin l'Antipape fut pris & mis en prison. Caliste mourut l'an 1124, après 5 ans, 10 mois & quelques jours de Pontificat,

Honoré II, appellé auparavant Lambert, étoit de Bologne. Il fut élu par la faction Honoré II. des Frangipani, pendant que les autres Cardinaux, qui avoient élu Célestin chantoient le Te Deum. Célestin pour éviter le Schisme renonça au Pontificat, & Honoré prit le même parti: mais tous les Cardinaux reconnurent ce dernier. Honoré obligea, par les censures Ecclésiastiques, Roger Duc de la Pouille, de ne point troubler l'Etat Eccléfiafique, & confirma l'élection de Lothaire à l'Empire. Il mourut l'an 1130, après 5 ans & près de 2 mois de Pontificat.

Innocent II. Romain, nommé auparavant Grégoire Paparescis, sut contraint de s'en- Innocent fuir après son élection, pour éviter la fureur II.

du Peuple Romain, de Roger de Sicile, & de plusieurs Princes qui avoient fait élire Anaclet. Il se retira en France, & tint plusieurs Conciles où il sut reconnu légitime Pape. Le Schisme recommença après la mort d'Anaclet. Il fit tenir le dixième Concile Général & le deuxième de Latran, où les Schismatiques furent condamnés. Victor s'étoit foumis auparavant, & Abailard avoit été condamné par ce Pape. Innocent mourut l'an 1143, après 13 ans, 7 mois & quelques jours de Pontificat.

Célestin II. Toscan, se nommoit aupara- 1143. vant Guy du Châtel. Il mourut l'an 1144, après II.

après avoir siègé 5 mois & quelques jours. Luce II, appellé auparavant Gerard de 1144. Luce II. Caccianimici, natif de Bologne, fut persécuté par une faction qui étoit dans Rome. fous le nom de Politiques. On dit même qu'ils le firent mourir, mais cela n'est pas certain. Il siégea 11 mois & quelques jours.

Eugene m.

Eugène III, nommé Pierre Bernard, natif de Pise, étoit Religieux de l'Ordre de Citeaux. Il fortit de Rome après son élection . pour éviter les fuites d'une fédition . & fut couronné hors de cette Ville : il v retourna, mais ce ne fut pas pour longtems. Dans le voyage qu'il fit en France, il donna sa bénédiction à Louis le Jeune, qui s'embarquoit pour la Terre-Sainte. Ce fut dans le Concile de Paris, en 1146, qu'il condamna les propositions de Gilbert de la Porée, touchant la Trinité. Ce Pape mourut à Tivoli, étant retourné en Italie. fiégea 8 ans, 4 mois & quelques jours.

1133. Anaftale IV.

Anastase IV, Romain de nation, se nommoit Conrad, & étoit Chanoine Régulier de l'Ordre de St. Augustin. Son Pontificat fut court, & les libéralités qu'il fit aux pauvres dans une grande famine, firent défirer du'il eut vêcu plus longtems. Il mourut l'an 1154, après 1 an, 4 mois & quelques jours de Pontificat.

T154.

Adrien IV, Anglois de nation, se nom-Adrien IV, moit Nicolas Hastifragus ou Breacksbeare. Les perfécutions de ses ennemis furent cause de son élévation, car elles servirent à faire connoître son mérite à Eugène, qui le fit Cardinal, & l'employa en Dannemarc & en Norvège, où il fit plusieurs conversions. Son Pontificat fut trouble par trois affaires importantes : la prémière contre les Romains, mains, qu'il excommunia ; la seconde contre le Roi de Sicile; & la troisième contre : l'Empereur Frédéric I. Ce Pape transféra le Saint Siège à Orviette; il revint à Rome, mais il en fortit une seconde fois, & mourut dans la Ville d'Anagni l'an 1150, après 4 ans, 8 mois & quelques jours de Pontificat.

Alexandre III, natif de Sienne, se nommoit auparavant Roland Rainuci. Son Pon- Hil tificat fut long , & troublé par le démêlé qu'il eut avec l'Empereur Frédéric, qu'il poussa trop vivement. Craignant la puissance de cet Empereur, il passa en France, & ensuite à Venise, où se sit la paix entre lui & l'Empereur. Il est auteur de la cérémonie d'épouser la mer, qui se fait le jour de l'Ascenfion. Il mourut l'an 1181, après 21 ans, 11 mois & quelques jours de Pontificat.

Luce III, natif de Luques, nommé Humbaldo Allucingoli, etoit né dans une Luce III. Famille noble. Avant que d'être élu Pape. il avoit donné des marques de son zèle pour l'intérêt du Saint Siège. Les Romains le contraignirent de fortir de leur ville, mais les Princes d'Italie prirent les armes pour le faire rentrer. Il tint un Concile à Vérone. pour réunir les Princes Chrétiens contre les Infidèles, mais fa mort arrêta l'effet de fes bons desfeins. Il mourut l'an 1185, après ans, 2 mois, 18 jours de Pontificat.

Urbain III, nommé Lambert Crivelli . Archevêque de Milan, fut élu à Vérone auf Urbain IfL fi-tôt après la mort de Luce. La nouvelle de la prise de Jérusalem par les Infidèles, dans le tems qu'il devoit envoyer du secours aux Chrétiens, le pénétra d'une si vive douleur, qu'il en mourut le 20 Octobre de l'an 1187, après 1 an, 10 mois & 25 jours de Pontificat. Gré-

Grégoire VIII, natif de Bénévent, se Grégoire nommoit Albert de Mora. Il commença son-VIII. Pontificat par exhorter les Princes Chrétiens à faire des efforts pour recouvrer Jérusalem, mais il n'eut pas le tems d'en voir les suites, étant mort le 16 Décembre 1187, n'ayant rempli le Siège qu'un mois & 26 jours.

Clément III, Romain, portoit auparavant Clément le nom de Paul Scholari. Il imita le zèle JIL, de fon prédécesseur pour la Terre-Sainte,

mais cela n'aboutit qu'à donner occasion aux Princes Chrétiens de faire des levées fur leurs peuples. Clément mourut en travaillant à appaiser les troubles de Sicile, après 3 ans, 3 mois & quelques jours de Pontificat.

Célestin III, Romain, nommé Hyacinte TIOT. Bobo, eut beaucoup d'application pour por-Céleftin III. ter les Princes Chrétiens à se liguer, mais

il travailla inutilement, leurs querelles particulières s'y opposoient. Ce Pape investit Frédéric, fils de l'Empereur Henri, du Royaume de Sicile, à condition de payer un tribut à l'Eglise. Il mourut le 8 Janvier 1198, après 6 ans, 9 mois & quelques jours de Pontificat.

Innocent III, d'Anagni, de la Maison des Innocent Comtes de Ségni ou Signie, fut élu n'étant en-III. core que Diacre, & on lui conféra d'abord les Ordres. Sa conduite répondit à ce qu'on avoit attendu de lui. Il vendit toute sa vaisfelle d'argent pour le foulagement des Pau-. vres, fit batit l'Hôpital du Saint Esprit, où il les alloit fervir. Il voulut s'oppofer à la Doctrine des Albigeois dans le Languedoc, & y employa Saint Dominique. Il mourut dans le tems qu'il travailloit à l'accommodement des Pisans & des Génois, le 16 Juillet 1215, après 18 ans, 6 mois

& quelques jours de Pontificat.

Honoré III, Romain, se nommoit auparavant Cencius Savelli. A fon avenement il confirma l'Ordre de Saint Dominique & III. de Saint François, érigea la charge de Maltre du Sacré Palais, envoya des Missionnaires en plusieurs endroits pour annoncer l'Evangile. Pierre de Courtenai se fit couronner à Rome Empereur de Constantinople en 1217, & en 1220 Honoré fit la même cérémonie pour Frédéric II, Empereur d'Allemagne, qu'il excommunia dans la fuite. Il avoit écrit divers Ouvrages avant qu'il fût Pape. Il mourut le 18 ou le 19 Mars 1227, après 10 ans, 8 mois de Pontificat.

Grégoire IX, d'Anagni, nommé Hugolin, ou Hugetin, étoit de la Maison des Comtes de Signie. Ce fut fous fon Pontifi- IX. cat que l'Inquisition commença dans le Concile de Toulouse, à l'occasion des Albigeois : la connoissance des affaires en fut donnée à trois Evêques, ensuite aux Dominicains. Saint Dominique, St. François, & St. Antoine de Padoue furent canonifés par Grégoire, qui eut de fâcheux démêlés avec l'Empereur Frédéric II. Rome se ressentit du fleau de la peste. Grégoire continua, comme ses prédécesseurs, à exhorter les Chrétiens à se croiser pour le voyage de la Terre-Sainte. Il mourut le 22 Aout de l'an 1241, après 14 ans, 5 mois & quelques jours de Pontificat.

Célestin IV, Milanois, nommé Geofroi, de la Maison de Castiglione, avoit beaucoup Célestia de piété. Il mourut avant que d'être cou- IV. ronné. Sa mort fit vaquer le Saint Siège pendant 20 mois, Frédéric ayant fait emprisonner plusieurs Cardinaux. Il ne siégea que 18 jours, In-

Grégoire

Innocent IV, Génois, nomme Sinibal, Innocent étoit de la Maison de Fiesque des Comtes de Lavagne. C'est ce Pape qui donna le Chapeau rouge aux Cardinaux, & qui établit en Italie l'Inquisition sous le nom de St. Office, dont il donna la Juridiction aux Dominicains & aux Cordeliers, conjointement avec les Evêques. Il mourut de chagrin, de la défaite de ses Troupes par Mainstroi. Il fit tenir le 13 Concile Général à Lyon. Il siègea 11 ans, 5 mois & quelques jours.

neged 1 als, y unos c quedques jours.

Alexandre Maifon des Comtes de Signie. La faction des Guelphes & des Gibelins affligea beaucoup Rome & l'Eglife. Les trop grands privilèges, que ce Pape accorda à l'Ordre des Mandians, attira contre eux l'Univerfité de Paris, malgré tout ce que put faire le Pontife. Il mourut le 25 Mai 1267, après 6 ans, 5 mois & quelques jours de Ponti-

ficat.

Urbain IV, de Troye, se nommoit aupatrèsin IV. ravant Jaques Pantaléon. Sa naissance n'étoit pas illustre, mais son mérite la releva.
Il su élu Pape, étant venu solliciter quelque secours pour la Palestine, dont il étoit
Patriarche. Après son exaltation il fit plufieurs Cardinaux, & publia une Croissade
contre Mainfroi, usurpateur de la Sicile,
& persécuteur de l'Eglise. La Fête Dieu sut
instituée par ce Pontise en 1264. Il siègea
3 ans. 1 mois & 4 jours.

1165. Clément IV, de St. Gilles, se nommoit Clément auparavant Guy le Gros. Il fut élu absent, IV. pendant qu'il travailloit à pacifier les troubles d'Angieterre. Il confirma l'Inveltiture que son prédécesseur avoit saite de la Sicile à Charles frète de St. Louis, & le couron-

na dans Rome. Il donna un grand exemple de defintéressement aux Ecclésiastiques, en resusant d'employer les trésors de l'Egistie pour élever sa Famille. Il mourut le 29 Novembre de l'an 1268, après 3 ans, 9 mois

& quelques jours de Pontificat.

Grégoire X, de Plaifance, étoit de la Fa' 1271. 4 mille des Vifcont. Le St. Siège vaqua trois Grégoimans, & ce fut par les foins de Saint Bona. X venture que l'élection de Grégoire fe it. Il étoit dans la Paleftine avec Edouard Roi d'Angleterre. Après fon couronnement il travailla à pacifier l'Italie, mais il mourut le 10 Janvier 1276, en revenant de France, avant que d'avoir pu réuffir. Il fit tenir le 14 Concile Général & le 2 de Lyon. Il fiégea 4 ans, 4 mois, 10 jours.

Innocent V, nommé auparavant Pierre de Tarantaife, étoit Religieux de l'Ordre Innocent de St. Dominique, Grégoire X l'avoit élevé V à toutes les dignités Eccléfiaîtiques: il faifoit elpérer beaucoup de fa vertu & de fa capacité, mais il n'ent pas le tems d'en don-

ner des marques, étant mort après 5 mois

& quelques jours de Pontificat.

Adrien V, Génois, étoit de la Maison de 1276,
Fiesque. Il mourut avant que d'être cou-Adrien V.
ronné.

Jean XX ou XXI, Portugais, nommé Jean 1276, Pierre, Cardinal de Freicati, fut écrafé par Jean XX l'écroulement d'une chambre qu'il avoit fait ou XXI. bàtir à Viterbe. Il ne siégea que 8 mois &

quelques jours.

Nicolas III, Romain, nommé Jean Cajetan, étoit de la Maison des Ursins. Il ter-Nicolay,
nit toutes fes vertus par son trop d'attache. III.
ment à sa Famille, qui le porta à maltraiter
Charles d'Anjou, & à se déclarer pour Pierre

re d'Aragon, qui fut auteur des Vêpres Siciliennes, & par la trop grande protection qu'il donna à l'Ordre de Saint François. Il mourut le 22 Aout 1280, après 2 ans, o mois de Pontificat.

Martin IV, nommé Simon de Brie, appai-Martin IV. fa, après son exaltation, les troubles de la Ville de Rome, excommunia Pierre d'Aragon & l'Empereur Michel Paléologue, oui s'étoit ligué avec ce Prince. On prétend qu'il renvoya son frère qui l'étoit venu voir, & lui donna feulement ce qu'il falloit pour fon voyage, en l'affurant qu'il n'étoit que l'économe du bien de l'Eglise. Il mourut le 28 Mars 1285, après 4 ans, 1 mois &

quelques jours de Pontificat.

Honoré IV, Romain, se nommoit Jaques 128f. Honoré Savelli. La goutte dont ce Pape étoit tour-IV. menté ne l'empêcha pas de s'appliquer au bien de l'Eglise; il employa la force contre ceux qui troubloient l'Etat Eccléfiastique . & les Censures contre le fils de Pierre d'Aragon Roi de Sicile. Il mourut le 3 Avril 1287, après 2 ans de Pontificat.

Nicolas IV, d'Ascoli, étoit de l'Ordre de Nicolas. Saint Francois, Philosophe & Théologien. IV. Ses foins furent inutiles pour le recouvrement de la Terre-Sainte; il fut plus heureux dans l'accommodement du Roi de Sicile & d'Aragon. Il mourut le 4 Avril 1202, après 4 ans, 1 mois, 14 jours de Pontificat. Le

Siège vaqua 2 ans, 3 mois.

Célestin V, d'Isénia, appellé Pierre de Mourrhon, étoit Instituteur de l'Ordre des Céleftin Célestins. Il fut tiré de sa solitude, à la sollicitation des Cardinaux & de Charles II d'Anjou, Roi de Sicile. Il fit son entrée à Rome, monté sur un Ane, & donna douze

Cha-

Chapeaux. Benoît Cajetan lui perfuada de faire une abdication volontaire pour retourner dans la solitude, ce qu'il fit. Cajetan s'étant fait élire, renferma Célestin dans une prison, où il mourut. Il ne siégea que 5 mois & quelques jours.

Boniface VIII, nommé Benoît Cajetan, étoit né de Parens Catalans. Ce Pape institua le Iubilé Universel de cent en cent ans, & fit la canonifation de Saint Louïs Roi de France. Le démêlé qu'il eut avec Philippe-le-Bel, Roi de France, fut poussé trop loin de part & d'autre. Boniface excommunia Philippe, & ce Prince fit prendre le Pape dans la Ville d'Anagni, le mit en prison, après que Nogaret & Sciarre Colonne lui eurent fait l'outrage de lui donner un fouflet. Il mourut pour s'être échauffé en se fauvant de la prison où les François l'avoient renfermé. Il fiégea 8 ans , 9 mois , 18

iours.

Benoît X ou XI, de Trevise, se nommoit Nicolas Bocafin, & étoit Religieux de l'Or. Benoît. dre de St. Dominique. Sa Famille étoit pauvre, mais vertueuse. Sa mère l'étant venu trouver avec des habits magnifiques qu'elle avoit empruntés, il refusa de la voir dans cet état, disant que sa mère étoit pauvre. Il donna l'absolution à Philippe - le - Bel. & rétablit les Colonnes dans leurs charges. Il mourut en Juillet 1304, après 8 mois, 17

jours de Pontificat (a).

Clément V, de Gascogne, se nommoit 1305. Bertrand d'Agoust, & étoit fort attaché à Bo-

(a) Les Papes suivans siegèrent à Avignon, jusqu'à Gregoire XI, qui rentra à Rome le 17 lanvier 1377.

Tome IV.

Boniface

Boniface VIII, ce qui engagea les Cardinaux Italiens à le cholfir pour Pontife, epérant qu'il répareroit l'honneur de Boniface. Ils se trompérent, car il s'accommoda
avec Philippe-le-Bel. Son couronnement,
qui se fit à Lyon, couta la vie à Jean II,
Duc de Bretagne, & au frère de ce Pape,
par la chute d'une muraille qui penfa écrafer le Pape & le Roi Philippe. Ce fut ce
Pontife qui transféra le Saint Siège à Avignon. Il mourut le 20 Aviil 1314, après
8 ans, 9 ou 10 mois de Pontificat. Le Siège

vaqua 2 ans, 3 mois & quelqués jours, jean XXII, nommé d'Olfa, François de Jean XXII, nation, de la Ville de Cahors, étoit fils d'un Cordonnier. Philippe le Long ayant fait affembler les Cardinaux dans le Couvent des Dominicains de Lyon, pour élire un Pape, Jean se nomma, en mettant la thiare sur sa cette. Cette élection sut suivier d'un Schisme, soutenu par Louis de Bavière Empereur, mais on l'étoust dès sa naissance. Ce Pape eut certains sentimens qu'on regarda comme hérétiques sur la béatitude, mais qu'il condamna avant sa mort. Il érigea plusseurs Evêchés dans la Provence & le Languedoc. Il mourut le 4 Décembre 1324.

1334. Benoît XII, de l'Ordre de Citeaux Francois de nation , fe nommoit Jaques Fournier ou du Four. Sa Science l'éleva à toutes les dignités Eccléfiaftiques. Il refui de
voir fes parens, difant qu'un Pape étoit
comme Melchifedech, fans père & fans mère. Il confirma les cenfures de fon prédéceffeur contre l'Empreur Louis de Baviè-

Pontificat.

après 18 ans . 3 mois & quelques jours de

te, & révoqua la concession des Decimes, qui

qui avoit été faite à Philippe de Valois. Il mourut le 25 Avril 1342, après 7 ans, 4 mois & quelques jours de Pontificat.

Clément VI, François, se nommoit Pierre Roger. Il fut Moine dans l'Abbaye de Clement la Chaife-Dieu, Archevêque de Rouen, de VI. Sens, & Cardinal. C'est ce Pape qui a permis aux Rois de communier fous les deux Espèces. Il réduisit le grand Jubilé à cinquante ans, & fit tout fon possible pour appaifer les troubles d'Italie excités par Louis de Bavière, qui se disoit Empereur. Il mourut à Avignon le 6 Décembre 1352, après 10 ans, 6 mois & 29 jours de Pontificat.

Innocent VI, Limoufin, nommé Etienne d'Albret, étoit Evêque de Clermont quand Innocent il fut fait Cardinal. Après son élection il VI. obligea tous les Evêques à la résidence, révoqua plufieurs privilèges que son prédécesseur avoit accordés, réconcilia les Rois d'Aragon & de Castille, & envoya des Légats à ceux de France & d'Angleterre, pour les porter à la paix; mais il ne put obtenir qu'une prolongation de paix. Il mourut à Avignon le 12 Septembre 1362, après 9 ans, 8 mois, 26 jours de Pontificat.

Urbain V, de Mende, se nommoit Guillaume de Grifac. Il avoit été Religieux de Urbain V. St. Benoît, Docteur en Droit Canon & en Théologie, & fut élu abfent. Pétrarque & le Peuple Romain l'engagèrent à retourner à Rome, où il demeura deux ans, mais il revint ensuite en France, où il mourut dans l'Abbaye de St. Victor, & revêtu de son habit de Religieux. C'est ce Pape qui a porté le prémier la Thiare à triple couronne. Sa mort arriva le 19 Décembre 1370, après 8 ans, 1 mois, 23 jours de Pontificat.

Gré-

Grégoire XI, Limousin, nommé Pierre 1370. Grégoire Roger, étoit de la Maison de Beaufort, & XI. neveu de Clément VI, qui l'avoit fait Cardinal. Le Jurisconsulte Balde fut son Précepteur. & il se servit de lui dans les décifions importantes. Sainte Brigite & Sainte Catherine de Sienne l'engagèrent à rétablir le Saint Siège à Rome, où il rentra le 17 Janvier 1377, & il y mourut le 27 Mars 1378, après 7 ans, 2 mois, 23 jours de Pon-

tificat. Urbain VI., Napolitain, nommé Barthe-Urbain VI. lemi Pregnany, fut élu Pape n'étant point Cardinal, & ce ne fut que pour éviter la fureur du Peuple qui demandoit un Pape Italien, que les Cardinaux le choifirent, espérant que quand ils seroient fibres, on procéderoit à une nouvelle élection : mais Urbain s'en moqua, ce qui fut cause d'un grand Schisme, par l'élection de Robert de Genève, qui prit le nom de Clément VII, & se retira à Avignon. Charles le Petit. Roi de Naples, se brouilla avec Urbain, & le fit fuir à Genes, où il mourut, après avoir institué la fête de la Visitation de la Sainte Vierge. Il réduisit le grand Jubilé à 33 ans. Il mourut en Octobre 1389, après II ans , 6 mois & quelques jours de Pontificat.

Boniface mille noble . fe nommoit Pierre Thomacel-ZX. le. Son Pontificat fut troublé par le Schifme de Robert de Genève, qui s'étoit retiré à Avignon. Il confirma les Annates fur les Bénéfices de France, que Jean XXII avoit

introduites, & fit argent de tout. Il mourut le 1 Octobre 1404, après 14 ans, 11 mois de Pontificat.

Boniface IX, natif de Naples, d'une Fa-

Innocent VII , nommé Cofme Méliorati de Sulmone, fut élu à condition que si Pier- Innocent re de Lune, qui s'étoit fait élire à Avignon VII. après la mort de Clément VII, vouloit renoncer au Pontificat, il se déposeroit, afin de réunir toute l'Eglise pour l'élection d'un autre Pape : mais il manqua de parole ; les Gibelins se souleverent contre lui. Son neveu Louis Méliorati punit les plus féditieux, ce qui ne fit qu'augmenter leur nombre, qui fe jetta sous la protection de Ladislas Roi de Naples, qui obligea le Pape à sortir de Rome ; mais il fut rappellé peu de tems après, & mourut d'apopléxie le 6 Novembre 1406, après 2 ans, 22 jours de Pontificat.

Grégoire XII, Venitien, se nommoit Ange Corario ou Coratio, & avoit été Evêque Grégoire de Venise & Patriarche de Constantinople. Son élection se fit pendant le Schisme de Pierre de Lune, à condition de se déposer; mais il ne le fit que forcé par les Pères du Concile de Pise, le 5 Juin 1409, après 2

ans, 6 mois & 5 jours de Pontificat. Alexandre V, de Candie, étoit Religieux de St. François, & se nommoit Pierre Phi- Alexandre largie. Il fut très libéral envers les person- Ve nes de mérite; & les pauvres se ressentirent de ses libéralités. Ce Pontife disoit à ses amis: F'ai été riche Evêque, pauvre Cardinal, E? Pape mandiant. Il ne se reserva effectivement rien que le desir de faire du bien. Il mourut le 3 Mai 1410, après 10 mois &

Jean XXIII, Napolitain, fe nommoit Balthazar Cossa. Son élection se fit sous condition; mais Pierre de Lune & Grégoire XXIII. XII s'étant opiniatrés à soutenir leur élection. l'Empereur Sigismond passa en Italie, &

8 jours de Pontificat.

C 3.

pris & renfermé. Il siégea 5 ans.

Martin V, Romain, étoit de la Famille
des Colonnes, Son éléction fe fit au Concité de Confiance, à li li tous fes efforts
pour éteindre le Schifme, en définitéreffant
les deux Antipapes; mais Benolt XIII,
fe fentant appuié par le Roi d'Arragon, refufa de se foumettre. Tous les desfeins de
Martin n'eurent aucun effet, par l'opinitère
té de Benoît. Il mount le 20 Février 1431,
après 13 ans , 3 mols , 12 jours de Pontificat.

1431. Eugène Eugène IV, Venitien, nommé Gabriel Condolmério, confirma, après fon élection, le Concile de Bâle, à la confidération de l'Empereur Sigifmond; mais après la mort de cet Empereur les Pères du Concile fe brouillèrent avec Eugène, qui déclara le Concile diflous, ce qui l'obligea de dépofer Eugène & d'élire Amedée VIII de Savoye, qui prit le nom de Felix V, & qui fe dépofer peu de teuns après pour la paix de l'Eglie. Eugène mourut le 25 Février 1447, après 15 ans, 11 mois, 16 jours de Pontificat.

Nicolas V, de Luques, se nommoit Tho-Nicolas V. mas de Sarzane. Il st autant d'efforts pour n'être point Pape, que d'autres pour y parvenir. Il eut la joie de donner la paix à J'Egslie, è de sinir le Schime, qui la déchiroit depuis bien du tems. Il couronna à Rome l'Empereur Frédéric IV avec sa femme Eléonore de Portugal. Ce Pontise étoit pieux, docte, humble, doux, modeste, des la course de la course des la course des la course des la course des la course de la deste, libéral, magnifique, ami des Lettres, protecteur des Savans, zèlé pour le bien du Peuple, pour la gloire de la Religion, & très illustre en toutes choses. La prise de Constantinople par les Turcs lui donna tant de chagrin qu'il en mourut le 24 Mars 1455, après 8 ans, 19 jours de Pontificat.

Caliste III, Espagnol, se nommoit Alphonse de Borgia. Il avoit été employé par Califie les Papes Martin V & Eugène IV. Son zè-111. le pour armer les Princes Chrétiens contre le Turc fut grand, mais fans effet. Ce Pontife ne posséda jamais qu'un seul Bénéhce avant que d'être élu, & refusa d'en donner qu'à ceux dont il connoissoit la piété & la capacité. Ferdinand le Batard ne put l'obliger à lui donner l'Investiture du Rovaume de Naples. Caliste mourut le 6 Aout 1458, après 3 ans, 3 mois, 20 jours de Pontificat.

Pie II, de Sienne, se nommoit Enée Sylvio Picolomini, & fit paroître ses grands Pic II. talens au Concile de Bale, en faveur duquel il écrivit, mais il changea de doctrine après fon élection. Ce Pontife fit folliciter les Princes Chrétiens de se joindre à lui, afin d'éloigner le Turc de l'Europe : & n'y ayant pu réussir , il se mit à la tête de ses troupes; mais la mort l'arrêta dane la Ville d'Ancone, comme il se vouloit embarquer. Il fut cause d'une longue guerre entre la Maison d'Anjou & Ferdinand bâtard d'Alfonse, pour avoir donné à celui ci l'Investiture de Naples. Il mourut le 16 Aout 1464, après 5 ans, 11 mois & quelques jours de Pontificat.

Paul II , Venitien , fe nommoit Nicolas 1464. Barbo, & étoit neveu d'Eugène IV. Ce fut lui Paul 11. CA qui

qui donna la housse d'écarlate aux Mules des Cardinaux. Il mourut subitement, après avoir mangé des melons. Les Auteurs parlent diversement de lui, les uns en bien, les autres en mal. On dit qu'il étoit vigilant, laborieux, charitable, porté à la clémence; mais comme il aimoit le luxe & les festins, cela gàtoit ce qu'il faisoit de bon. Sa mort arriva le 25 Juillet 1741, après 6 ans, 10 mois & 26 jours de Pontificat.

ans, 10 mios & 20 jours de Pontineat.

Sixte IV, de Savonne, étoit de la Maifon de la Rovère, & Cordelier. Sa paffion
pour l'agrandiffement de fa Famille lui fit
faire des actions indignes d'un Chrétien.
On l'a accufé d'avoir eu part à la conjuration des Pazzi contre les Médicis de Florence. Ce Pape réduifit le grand Jubillé à
25 ans, où il eft demeuré. Il mourut le 13
Aout 1484, après 13 ans & quelques jours
de Pontificat.

Innocent VIII, Genois, étoit de la MaiInnocent (on de Cibo. Sa conduite douce reconcilia
les Princes d'Italie. Le projet d'une Croifade contre le Turc attira beaucoup d'argent à la Chambre Apoftolique, dont il de
fervit pour l'établissement de sa Famille, &
pour réparer quelques édifices à Rome. Ilmaria une de ses filles avec Laurent de Médicis. Il mourut le 25 Juillet 1492, après
7 ans, 10 mois & quelques jours de Pontificat.

Alexandre VI, Efpagnol, de la Maifon Alexandre de Borgia, corrompit la plupart des Cardinaux pour se faire elire; & il employa son dévation pour travailler à celle de se Bâtards, particulierement pour César Borgia qui fut depuis Duc de Valentinois. Cest ce Pape qui a donné à Ferdinand Roi d'Ef-

pagne le titre de Catholique, & les Terres découvertes dans le Nouveau Monde.

On pretend qu'ayant voulu faire empoifonner plufieurs Cardinaux, il s'empoifonna lui-même. Mais voici un Auteur moderne qui entreprend de le justifier de cette accusation ; & ce qu'il allègue sur cet evenement mérite d'être scu. " On ne s'avise, " guère, dit-il (a), de douter que le Pape " Alexandre VI ne foit mort du poison , qu'il avoit préparé pour le Cardinal Cor-" netto , & pour quelques autres Cardi-" naux, dont il vouloit, dit-on, être l'hé-" ritier. Guicciardin , Auteur contempo-, rain , Auteur accrédité , impute la mort " de ce Pontife à ce crime, & à ce châti-" ment du crime ; toute l'Europe adopte le sentiment de Guicciardin. Et moi i'o-" fe dire à Guicciardin, l'Europe est trom-" pée par vous , & vous l'avez été par vo-" tre passion: vous étiez l'ennemi du Pape. " vous en avez trop cru votre haine & les , actions de sa vie. Il avoit à la vérité , exercé des vengeance cruelles & perfides " contre des ennemis austi perfides & austi ", cruels que lui. Delà vous concluez qu'un " Pape de foixante & quatorze ans n'est pas " mort d'une façon naturelle; vous préten-, dez , fur des rapports vagues , qu'un ", vieux Souverain, dont les cofres étoient " remplis alors de plus d'un million de du-, cats d'or , voulut empoisonner quelques " Cardinaux pour s'emparer de leur mobi-" lier. Mais ce mobilier étoit-il un objet " si important? Ces effets étoient presque

(a) Mr. de Voltaire, dans le Tome VI de ses Oeuvres, page 320, Article de la mort d'Henri IV. C 5 toujours enlevés par les Valets de cham-, bre, avant que les Papes pussent en saisir , quelques dépouilles. Comment pouvez-, vous croire qu'un homme prudent ait ., voulu hazarder , pour un aussi petit gain, , une action aussi infame , une action qui

demandoit des complices, & qui tôt ou " tard eût été découverte? " Ne dois-je pas croire le Journal de la " maladie du Pape , plutôt qu'un bruit po-, pulaire? Ce Journal le fait mourir d'une , fièvre double-tierce, il n'y a pas le moin-, dre vestige de preuve de cette accusation intentée contre sa mémoire. Son fils , Borgia tomba malade dans le tems de la mort de son père ; voila le seul fonde-" ment de l'histoire du poison. Le père & " le fils font malades en même tems, donc .. ils font empoisonnés: ils font l'un & l'au-, tre de grands politiques, des Princes fans " scrupule, donc ils sont atteints du poison " même qu'ils destinoient à douze Cardinaux. C'est ainsi que raisonne l'animosi-", té, c'est la Logique d'un Peuple qui dé-, teste son Maitre". Alexandre mourut le 18 Aout 1503, après 11 ans, 8 jours de Pontificat.

Pie III, de Sienne, nommé François T CO2 . Todeschini, passoit pour avoir du mérite; Pie III. mais le peu de tems qu'il gouverna ne lui permit pas de se distinguer, étatnt mort le 18 Octobre 1503, après 26 jours de Pontificat.

Jule II. de la Maison de la Rovère, fut fait Cardinal par Sixte IV, qui érigea en Archevêché Bologne & Avignon en fa faveur. Sous le Pontificat d'Alexandre VI il fut contraint de sortir de Rome, & de se réfu-

réfugier en France pour éviter la colère du Pape. Après son élection il se ligua contre Louis XII., Roi de France, qui lui avoit donné retraite, & fut cause que ce Prince perdit le Milanez. Jule étoit plus propre pour être Général d'armée, que Père commun du Peuple: il mit le Royaume de France en interdit, & voulut donner au Roi d'Angleterre le titre de Très Chrétien. Il mourut le 21 Février 1513, après 9 ans, 3 mois & quelques jours de Pontificat.

Léon X, de la Maison de Médicis, étoit favant, ami & protecteur des gens de Let-Léon X. tres, libéral & magnifique. Il fut élu Pape à l'age de 36 ans. Il fut fait prisonnier à la bataille de Ravenne, & se réconcilia avec Louis XII & François I Rois de France, après son élection. Il eut une entrevue à Bologne en 1515, avec François I, où ils firent le fameux Concordat. La guerre contre le Turc fut résolue au Concile de Latran, & la Croisade publiée; mals elle sut la cause de bien des desordres. Ce Pape donna le titre de Défenseur de la Foi à Henri VIII, Roi d'Angleterre, condamna la Doctrine de Luther, & acheva l'Eglise de St. Pierre que Jule II avoit commençée. Il mourut le 1 Decembre 1521 , après 8 ans, 8 mois, 17 jours de Pontificat.

Adrién VI, d'Utrecht, se nommoit Florent. & avoit été Précepteur de Charles Adrien VI. quint , qui l'éleva à cette dignité , après avoir été Doyen de Louvain, & Vicechancelier de l'Université. Son Pontificat fut trop court pour juger de ce qu'il auroit pu faire, étant mort-le 24 Septembre 1523. après I an , 8 mois ; 16 jours de Pontifi-Cat. a this is

Clément VII. Florentin, étoit fils de Ju-Clément lien de Médicis, qui avoit été affaffiné dans la conjuration des Pazzi. Son cousin Léon X l'éleva à la dignité de Cardinal. Son Pontificat & toute l'Eglise se ressentit des troubles excités à l'occasion de la Doctrine de Luther, de Calvin, & de plusieurs autres. Les Troupes de Charlequint pillèrent Rome, & firent le Pape prisonnier : il en fortit par le mariage d'Alexandre de Médicis avec la Fille Naturelle de l'Empereur. Ce Pape fut trop précipité dans la publication de la Bulle d'excommunication contre Henri VIII, ce qui attira la perte de l'Aneleterre. Son entrevue avec François I . à Marfeille, se termina par le mariage de Catherine de Medicis sa Nièce, avec Henri depuis Roi de France. Il mourut le 25 Septembre 1534, après 10 ans, 10 mois & quelques jours de Pontificat.

Paul III.

VII.

Paul III, Romain, se nommoit Alexandre Farnèse, & fut proposé pour être Pape dans les Conclaves de Léon X, d'Adrien & de Clément. Il travailla à remédier à trois grands maux qui affligeoient l'Europe , les Ditoutes de Religion, le Turc, & la guerre entre l'Empereur & le Roi de France. Contre le prémier il convoqua le Concile de Trente : contre le second . il fit une ligue avec l'Empereur & les Venitiens ; & contre le troisième. il obtint une trêve avec l'Empereur & le Roi de France. Il mourut le 10 Novembre 1549, après 15 ans & quelques jours de Pontificat.

1550. Jule III.

Jule III, Romain, nommé Jean Marie du Mont, avoit été nommé par le Pape Paul III . Président du Concile indiqué à Bologne . & y avoit agi avec tant de févérité,

que

que les Cardinaux craignirent de l'élire. He commença son Pontificat par un Jubilé, & ordonna que le Concile indiqué à Trente s'y acheveroit. Il se ligua avec l'Empereur contre le Duc de Parme, qui étoit soutenu par Henri II, Roi de France. Il mourut le 23 Mars 1555, après 5 ans, 2 mois & quelques jours de Pontificat.

Marcel II, de Fano nommé Marcel 1555. Cervin, avoit été nommé Préfident du Con-Marcel II. cile de Trente. Après son exaltation il défendit à ses parens de venir à Rome, & donna des ordres pour le bien de l'Eglise: mais il n'en vit pas l'effet, n'ayant été Pa-

pe que pendant 21 jours.

Paul IV, Napolitain, de la Maifon de 1555. Caraffe, fut élu le jour de l'Afcenfion, & Faul IV. prit le nom de Paul par reconnoiffance envers fon bienfaiteur. Sa grande application fut de réformer les meurs des Eccléfattiques, & les abus qui fe commettoient dans les expéditions par l'avarice des Officiers. Il obligea les Evêques à la réfidence e les Religieux à demeurer dans leurs maifons, chaffa de Rome fes Neveux, qui abufoient de fon autorité, confirma les Inquifitions & leur accorda de grands privilèges. Il mourut le 18 Aout 1550, après 4 ans , 2 mois & 24 iours de Pontificat.

Pie IV, Milanois, se nommolt Ange
Médicis ou Médequin: Il commença fon Pre IV.
Pontificat par une action de clémence, en pardonnant au Peuple Romain l'infulte qu'ils avoient faite aux Statues de fon prédécesseur & à l'inquisition. Le Concile de Trence se termina sous son Pontificat, par les soins de Charles Borromée son Neven.
Il mourut le 9 Décembre 1565, après 5

1565. Pie V. ans, 11 mois, 15 jours de Pontificat. Pie V. de la ville d'Alexandrie dans le Milanez, se nommoit Michel Ghisséri, Il avoit passé par toutes les dignités de l'Ordre de St. Dominique, & avoit été Grand Inquifiteur. Il fit observer les décisions du Concile de Trente, & envoya des Noncesà tous les Princes Chrétiens pour les engager à joindre leur armes pour détruire les Protestans & repousser le Turc. Ses forces iointes à celles du Roi d'Espagne & des Venitiens, gagnèrent la fameuse bataille de Lépante en 1571 contre les Infidèles, Ilmourut le 1 Mai 1572, après 6 ans, 3 mois, 24 jours de Pontificat. Clément X. l'a déclaré Bienheureux par une Bulle du 27 Avril 1672; & Clément XI l'a mis au nombre des Saints l'an 1712.

Grégoire XIII, de Bologne, s'appelloir Grégoire Hugues Buoncompagno, & avoit été ProXIII. felieur en Droit Civil & Canonique. Son grand âge n'empêcha point son application au bien de l'Eglife. Il fond des Collèges, envoya des Miissons dans les Païs étrangers, & recut des Ambassadeurs des Grecs d'Orient, & des Japonois convertis. Il réforma le Calendrier, après avoir pris le sentiment des plus habiles Mathématiciens. Il mourut le 10 Avril 1485, après 12 ans, 10

mois, 29 jours de Pontificat.

i Sitte V étoit de la Marche d'Ancone près de Montalte, où il gardoit des beftiaux. La rencontre du Provincial des Cordeliers, qui paffoit par ce païs-là, l'engagea à le fuivre, de a prendre l'habit de cet Ordre fous le nom de l'élix. La providera ce le conduitit par la main de le plaça fur le St. Siège, après avoir paffe par toutes les HISTOIRE DES PAPES. 63 dignités de fon Ordre. Son Pontificat fut court, & cependant il failfa beaucoup d'argent dans le tréfor. Il augmenta confidèrablement la Bibliothèque du Vatican; il orna la Ville de Rome d'Obélisques, de Statues, de Canaux, d'Eglifes, de Maufolées & de Palais. Il mourut le 27 Aout 1590, après 5 ans, 4 mois, 16 jours de Pontificat.

Urbain VII, Romain, nommé Jean-Baptiste Castanéa, s'étoit rendu recommandable Urbain par sa probité & sa doctrine. Il ne siégea VII,

que 13 jours.

Grégoire XIV, étoit de la Famille des 1590. Sfondrates. Son père s'étoit fait d'Eglife Grégoire après la mort de la femme, & avoit man- 174, qué d'être Pape. Grégoire eut trop d'attention pour les intérêts de la Ligue contre Henri IV. Il donna le Chapeau rouge aux Cardinaux. Il mourt le 15 Octobre 1591, après 10 mois, 10 jours de Pontificat.

Innocent IX, Boulonnois, se nommoit pan-Antoine Fachinetti. Il s'étoit trouvé le au Concile de Trente, & à son retour le IX. Pape Grégoire le sit Cardinal. Il sus étoit Pape à cause de sa vertu. Il ne siégea que

2 mois.

Clément VIII., Florentin., se nommoit 151 Hippolite Aldobrandin. Le Pape Sixte V le Clé fit Cardinal & Grand Pénitenciez. Après VIII. son élection Clément donna ses soins à la réforme du Clergé, en visitant les Monastères tant d'hommes que de semmes. Il réconcilia Henri IV., Roi de France, avec l'Eglise, en lui accordant l'absolution que ses prédécesseus lui avoient resusée. La fameuse question de la Grace & du Libre Arbitre sut agitée sur la sin de son Pontificat; la mort

1591. Innocens

1592. Clément VIII.

mort l'empêcha de publier la Bulle qu'il ravoit préparée pour autorifer la doctrine de Saint Augultin für cette matière: la Congrégation de Auxiliis fut établie à cette occafion. Clément donna le Chapeau à plus de cinquante Cardinaux, du nombre defquels fuirent Baronius, Bellarmin, d'Offat, du Perron, Sourdis. Il mourat le 5 Mars 1605, après 13 ans, 1 mois, 7 jours de Pontificat.

1605, Léon XI, de Florence, étoit de la Maifon de Médicis. Le Pape Clément VIIIle leuvoya Légat en France, & 4 fon retour Clément mourut, & Léon fut élu, mais il ne jouit pas longtems du Pontificat, étant mort le 27 Avril 1605, après avoir fiégé

26 jours. Paul V, de Sienne, de la Famille des-Borghèses: Son démêlé avec les Venitiens auroit eu des suites facheuses, si Henri IV, Roi de France, ne l'avoit accommodé par le ministère des Cardinaux du Perron & de Joyeuse. Ce démêlé produisit l'Histoire de Fra Paolo, très habile Ecrivain. Paul envoya des Miffionaires aux Indes, au Japon, & en plusieurs autres endroits. Il approuvala Congrégation de l'Oratoire en France. l'Ordre de la Charité établi par les Bienheureux Jean de Dieu, & les Filles de Sainte Urfule. Il mourut le 28 Janvier 1621 , 2. près 16 ans , 8 mois & quelques jours de Pontificat.

1621. Grégoire XV, Boulonnois, étoit de la Grégoire Famille des Ludoviflo. Il érigea l'Evéché-XV. de Paris en Archevêché, & fonda le Collège de la Propagation de la Foi. Il mourut le 8 Juillet 1623, après 2 ans, 5 mois de

Pontificat.

160¢.

Paul V.

Urbain VIII, Florentin, se nommoit Maphée Barberin, & avoit donné des mar- Urbain ques de sa capacité dans les Nonciatures où VIII. il fut employé. Son amour pour les Sciences ne le détourna jamais de l'application qu'il devoit aux affaires de l'Eglife, Il en augmenta le patrimoine par le Duché d'Urbin qu'il réunit au Domaine de St. Pierre, confirma la Constitution de Paul V, qui défend d'aliéner les biens de l'Eglise, & fit faire la paix aux Rois de France & d'Espagne. Il accorda le titre d'Eminence aux Cardinaux. Il mourut le 29 Juillet 1644; après 20 ans, 11 mois & quelques jours de Pontificat.

Innocent X. Romain, étoit de la Maison de Pamphilio. Urbain le fit Cardinal, & l'em- Innocent ploya dans plusieurs Nonciatures; mais il ne X. conserva pas longtems le souvenir de ce bienfait. A peine fut-il couronné qu'il chaffa les Neveux d'Urbain de Rome, dont l'un se retira en France, & v sut Grand Aumonier. Peu de tems après Innocent les rappella, & se réconcilia avec eux, par une alliance qu'il fit faire dans cette Maison. Le pouvoir qu'il donna à Dona Olimpia fa Belle-sœur lui attira la critique de plusieurs Auteurs. L'Eglise de France fut troublée par les disputes sur les matières de la Grace. vers la fin de fon Pontificat. Avant que de mourir il condamna les cinq fameuses Propositions que l'on prétendoit se trouver dans le Livre de Jansénius, Evêque d'Ipres. Innocent mourut le 7 Janvier 1655, après 10 ans, 3 mois & quelques jours de Pontificat.

Alexandre VII, de Sienne, étoit de la Famille des Chigi. Dès le commencement Alexandre de son Pontificat, il n'oublia rien pour fai. VIII

re continuer la guerre contre le Turc, & donna aux Venitiens tout ce qu'il put de secours d'argent & d'hommes. Pendant tout le tems que dura la peste dans Rome il fit de grandes libéralités aux Pauvres. Ce fut fous fon Pontificat que la Reine Christine de Suède se retira à Rome; il baptisa le Roi de Maroc. La Garde Corfe lui attira une affaire avec la France, dont la réparation fut autentique. Il défendit de prêcher contre l'Immaculée Conception de la Vierge. Il mourut le 22 Mai 1667, après 12 ans, I mois & quelques jours de Pontificat.

Clément IX, Florentin, étoit de la Ville Clément de Pistrie, de la Maison de Rospigliosi. Pendant le Conclave d'Alexandre VII il fut Gouverneur de Rome, & ensuite Cardinal. Après son couronnement il fit sentir au Peuple de la campagne les effets de sa bonté, en les déchargeant de tous subsides. Toute son application fut de réconcilier les Princes, afin de les engager à envoyer du feçours aux Venitiens contre le Turc; de son côté il n'épargna rien pour les aider à se défendre contre cet ennemi commun. Candie fut prise malgré tous ses soins, & on prétend qu'il en mourut de douleur. Louis le Grand, Roi de France, fit ôter la pyramide qui avoit été élevée dans Rome pour réparation de l'insulte faite par les Corses du tems de fon prédécesseur. Clément appaisa les troubles de l'Eglise de France, en réconciliant les Evêques qui se déchiroient sur le Fait & le Droit de Jansénius. Il mourut le 9 Décembre 1669, après 2 ans , 5 mois , 19 jours de Pontificat.

Clément X, Romain, se nommoit Emile Clément Altiéri. Clément IX, en lui donnant le Chapeau.

peau. l'affura qu'il feroit fon fuccesseur. Ce Pape fut d'une humeur fort pacifique; fon Pontificat fut tranquille au milieu du feu de la guerre dont l'Europe étoit embrafée, & il le passa à la canonization de plusieurs Saints, & à l'ouverture & à la clôture de la Porte Sainte en 1675. Il mourut le 22 Juillet 1676, après 6 ans, 2 mois, 23 jours de Pontificat.

Innocent XI, de Crémone, étoit de la Famille d'Odescalchi. Sa prémière profession Innocent fut les armes, qu'il porta pour le service du XI. Roi d'Espagne contre la France. Il v fut blessé, ce qui lui sit quitter le métier de la guerre pour entrer dans l'Etat Ecclésiftiaque, où il fe fit des amis auprès d'Innocent X, qui lui donna le Chapeau. Odescalchi avoit été proposé dans le Conclave de Clément X. mais il fut rejetté par la France, qui lui donna son suffrage la seconde fois. Elle eut lieu de s'en répentir, car le Cardinal Cibo le fit entrer dans les desseins du Prince d'Orange, depuis Roi d'Angleterre, en donnant une Bulle d'éligibilité au Prince Clément de Bavière pour l'Archevêché de Cologne, contre le Cardinal de Furstemberg, que la France soutenoit. Ce Pape refusa de recevoir un Ambassadeur du Roi Très Chrétien, avec qui il eut de grands démêlés au sujet des Franchifes. Il mourut le 12 Aout 1689, après 12 ans, 10 mois, 23 jours de Pontificat.

Alexandre VIII, nommé Ottoboni, de Vénife, fut fait Cardinal par Innocent X. Son Pon-Alexandre tificat fut court, & il fit tous fes efforts pour VIII. secourir l'Empereur & les Venitiens contre le Turc. En mourant il donna la Bibliothèque de la Reine de Suède, pour augmenter celle du Vatican, & fit plusieurs canonisations. Il mourut le 1 Février 1691, après 1 an &

environ 5 mois de Pontificat.

Innocent

Innocent XII, Pignatelli, Archevêque de Naples, fut Inquisiteur à Malthe, Gouverneur de Viterbe, Nonce en Pologne, à Vienne, Maître de la Chambre des Papes Clément X & Innocent XI. Chacun marqua un grand contentement de son exaltation. répondit aux espérances qu'on avoit eues de lui, en gouvernant avec une équité de Père commun. Ce Pape fit plufieurs Cardinaux, mais il refusa constamment de donner pendant sa maladie les Chapeaux qui vaquoient. parce qu'il n'avoit pas le tems d'examiner les Sujets. Il appelloit les Pauvres ses Neveux. Il mourut le 27 Septembre 1700, après 9 ans, 2 mois & quelques jours de Pontificat.

1700. Clément

Clément XI, nommé François Albani, de Pesaro dans le Duché d'Urbin, fut élu Pape le jour de Saint Clément, ce qui l'engagea à prendre le nom de ce Saint. Il fit connoître son mérite sous trois Pontificats, où il fut Sécrétaire des Brefs. Il commenca fon Pontificat par fermer la Porte Sainte. On a de lui trois Bulles, qui ont causé bien des troubles & des divisions. La prémière regarde le Culte Chinois; la seconde, le cas de conscience sur l'affaire du Jansénisme : la troisième, concerne la fameuse Constitution Unigenitus. On a tant écrit fur cette Constitution, & le Public est aujourdhui si dégouté des disputes qu'elle a causées, que nous crovons qu'il suffit de renvoyer le Lecteur à ce que nous en avons déja dit dans un des Tomes de cet Ouvrage (a). Clément mou-

(a) Voyez le Tome III, Chap. XVI, de la Menarchie Françoife, pag. 355 & fuiv. rut le 19 Mars 1721, après 20 ans, 3 mois, 25 jours de Pontificat.

Innocent XIII. nommé Michel-Ange Con- 1721. ti, Prince & Baron Romain, fut élu Pape Innocent le 8 Mai 1721. La Maison Conti est une XIII. des plus illustres de Rome, elle a fourni plusieurs Cardinaux, des Généraux d'Armée de grande réputation, & 16 Papes, fans celui dont nous parlons. Ce dernier naquit le 15 Mai 1655, de Charles Conti, Duc de Poli, qui avoit époufé une sœur du Duc Muti. Le Pape Alexandre VIII le choisit en 1600, pour porter au Doge de Venise le Bonnet & l'Epée benits. Innocent XII le fit Gouverneur de Viterbe en 1603. Il le nomma Nonce auprès des Cantons Suisses Catholiques en 1695; & la même année il fut facré Archevêque Titulaire de Tarfe. En 1608, il fut envoyé Nonce en Portugal. où il demeura jusqu'à l'année 1711, qu'il retourna à Rome avec le titre de Vice-protecteur des affaires de cette Couronne. Il : fut fait Cardinal en 1707. En 1712, il fut nommé Evêque de Viterbe ; mais il se démit de cet Evêché 7 ans après. En 1718, il fut nommé Préfet de la Congrégation des Confins, & s'est distingué dans toutes les autres Congrégations où il est entré sous le Pontificat de Clément XI. Innocent étoit prudent & éclairé ; il aimoit les Savans & l'étoit lui même; il avoit l'ame noble : il étoit ialoux de fon autorité; il paroiffoit vouloir rendre la Paix à l'Eglise, & terminer les différends survenus au sujet de la Bulle Unigenitus ; mais il laiffa ce foins à fon fuccesseur. Il ne négligea pas de faire du bien à ses Parens, tandis qu'il le pouvoit; & le Népotisme redevint à la mode fous

HISTOIRE DES PAPES.

fous fon Pontificat. Il mourut le 7 Mars 1724, âgé de 68 ans, 9 mois & 23 jours, après 2 ans, 10 mois de Pontificat.

1724. Bengit XIII.

Benoît XIII, connu auparavant fous le nom de Vincent-Marie Orfini ou des Urfins, étoit de l'ancienne & illustre Maison de Gravina dans le Royaume de Naples. Il étoit déja âgé de 75 ans accomplis, lorsqu'il fut élu Pape le 20 Mai 1724, du confentement unanime des Cardinaux. Il avoit été fait Cardinal le 21 Février 1673, malgré lui, parce qu'il étoit fans ambition & qu'il n'aimoit que la vie retirée. Il devint ensuite Evêque de Bénévent. Dans le Concile National que ce Pontife affembla à Rome il fit divers réglemens touchant la Disci-Différend pline Ecclésiastique. Il eut le bonheur de

avec la terminer un différend qui duroit depuis Turin heu- longtems entre la Cour de Rome & celle reusement de Turin. Ce différend consistoit dans le terminé. refus que faisoit le Pape de reconnoître le

Roi de Sardaigne en cette qualité, & de lui accorder la nomination aux Bénéfices Confistoriaux de ses Etats. Benoît XIII v confentit enfin, austi; bien qu'à recevoir à fa Cour un Ministre du Roi de Sardaigne. Affaire de Dans la vue de mettre fin aux divisions caula Confti- fées par la Constitution, il dressa douze Arti-

tution.

cles d'explications de cette Bulle, pour la rendre plus recevable par ce moyen; mais ces Articles avant rencontré plusieurs difficultés, ce Pape donna une Bulle en faveur des Dominicains, dont un Article déclare que la Doctrine de St. Augustin & de St. Thomas fur la Grace est la Doctrine de l'Eglise: ce qui déplut fort aux Jésuites.

Mais une affaire qui fit beaucoup d'honneur à Benoît XIII, ce fut celle de Comachio, chio, où il remporta des avantages refulés à faire de toute la fagesse à aux intrigues de ses Prédé-Comachte; cesseurs la fagesse à contra de la fagesse à courage fut reserve à un soins du Cardinal Cinsuegos & du Comte de Kaunitz, tous deux revêtus du carachère d'Ambassadeurs de l'Empereur. Par le Traité que les Cours passent à ce sujet, on convint qu'il seroit payé à la Chambre A postolique, une somme de deux millions de florins, pour l'indemniser de la longue non-jouissance de cet Etat, & pour réparer les domages que le séjour ruineux des Troupes impériales y avoit causse pendant la dernière guerre.

Benoît XII eut avec la Cour de Portugal Démêlé a. un facheux démêlé, dont voici l'origine & vec le Porl'occasion. Le Roi de Portugal demandoit tugal. que le Nonce Bichi fût promu au Cardinalat, au fortir de la Nonciature de Lisbonne; & la Cour de Rome refusa cette faveur, fous prétexte qu'il y avoit eu autrefois des plaintes contre ce Prélat. Voici sur quoi étoient fondés les griefs qu'on avoit contre lui. Lorfque l'Empereur Charles VI étoit en Espagne, & tenoit sa Cour à Barcelone, Clément XI envoya l'an 1710, à Lisbonne. en qualité de Nonce, Mr. Bichi, présenté par le Cardinal Bichi fon Oncle. L'Abbé Lucini partit en même tems pour la Courde Barcelone, qui lui refusa audience, parce qu'il n'avoit que le titre d'Internonce. Mr. Bichi passa son chemin sans s'arrêter. ni faluer le Roi Charles, qui s'en plaignit à Rome & à Lisbonne. Le Roi de Portugal, prévenu d'abord contre le nouveau Nonce, se plaignit de sa conduite au commencement; mais il revint de son préjugé.

#### HISTOIRE DES PAPES.

gouta ce Prélat, lui rendit justice avec le tems, & lui accorda fon estime, jusqu'au point de demander un Chapeau de Cardinal pour lui. L'Abbé Bernabi, & quelques Eccléfiastiques que ce Prélat avoit traversés dans la poursuite des Bénéfices, cherchérent à le noircir, & l'accuserent de Simonie. Ces accusations, jointes au mécontentement de la Cour de Barcelone, donnérent des impressions desavantageuses, & portèrent Clément XI à refuser le Chapeau de Cardinal à un homme accusé par des Puissances fi respectables. Innocent XIII, Successeur de Clément XI, fortement sollicité par le Roi de Portugal en faveur du Nonce, eut fi peu d'égard pour sa recommandation, qu'il rappella Mr. Bichi, & envoya un autre Prélat pour le relever à Lisbonne. Sa Majesté Portugaise resusa d'admettre le nouveau Nonce, & de l'aisset partir l'ancien, à moins qu'on ne lui donnât des assurances qu'il seroit fait Cardinal. Innocent XIII mourut quelque tems après. Benoît XIII, qui lui succéda, fut d'abord assez porté à satisfaire le Roi de Portugal, mais ayant trouvé de grandes contradictions de la part du Sacré Collège, il fut résolu d'exclure ce Prélat de la Pourpre. On lui ordonna de quitter le Portugal; il obéit, se rendit à Madrid, & delà en Italie. Le Roi de Portugal, piqué de voir ses bons offices inutiles & méprifés, rompit tout commerce avec la Cour de Rome, en fit fortir les Portugais qui v répandoient l'abondance & la richeffe, & tarit les fecours des Finances que le St. Siège tiroit annuellement de ses Etats. Benoît XIII mourut le 21 Février 1730, àgé de 81 ans, après 5 ans, 8 mois, 23 jours de Pontificat. Clé-

Clément XII, qui fut élu Pape le 12 Juillet 1730, étoit Florentin, & connu, avant XII. son élévation au Pontificat; sous le nom de Laurent Corfini. Il ne se passa rien de fort remarquable fous fon gouvernement. Il fe conduisit avec beaucoup de prudence & de fagesse pendant les troubles qui agitèrent l'Italie depuis l'année 1633 jusqu'à la conclufion de la paix en 1735. Il mourut le 6 Février 1740, âgé de 87 ans & 10 mois, a-

près 9 ans, 6 mois, 25 jours de Pontificat. Benoît XIV. Après la mort de Clément, Benoît

la discorde se mit dans le Conclave. Les XIV. intrigues y furent pouffées fort loin, & on y cabala publiquement; mais enfin le fort tomba sur le Cardinal Prosper Lambertini,

qui fut élu Pape le 17 Aout 1740. Il étoit né à Bologne le 31 Mars 1675. Il avoit été nommé Cardinal du Titre de Ste. Croix de Jérusalem le 30 Avril 1728 par Benoît XIII. Il étoit Archevêque de Bologne . & Membre de la Congrégation du St. Office. Il est d'une des plus illustres Maisons de l'Etat Eccléfiastique, tant par son origine & son ancienneté, que par ses alliances. Il passe pour habile dans le Droit Canon, & avant fon élévation au Pontificat il avoit composé quelques Traités importans sur cette matière, pour en abréger les procédures & lever les difficultés. Il est aussi connu parmi les Savans par quelques Ouvrages de Théologie, & fur tout par un Traité de la Canonifation des Saints. Pendant qu'il fut Archevêque de Bologne, il s'y fit aimer par fon humeur toujours gaie & toujours affable. Il

commença fon règne par plusieurs beaux réglemens, & sur tout par la réforme du Clergé, & le retranchement des dépenses

Tome IV.

super-

fuperflues, qui n'avoient pas peu contribué fous les règnes précédens à épuifer les Finances de la Chambre Apoltolique. Il s'eft conduit avec beaucoup de prudence & de fageffe pendant tout le cours de la dernière guerre d'Italie, terminée par le Traité de Paix figné à Aix-la Chapelle en 1748.

# 

### CHAPITRE N.

Des Antipapes, & des Schismes qu'ils ont causés dans l'Eglise (a).

Ce que C'et qu'un R. QU'est ce qu'un Antipape?

Antipape. Pape opposé à un autre Pape, & qui n'a pas été élu dans les formes. C'est un Chef de parti, qui a fait schisme dans l'Eglise Romaine, pour détroner le Pape légitimement

élu, & se mettre en sa place.

Combien D. Combien compte to on d'Antipapes?

N. On ne convient pas de leur nombre, parce que quelques Hilforiens regardent comme Antipapes, des Papes que d'autres Hilforiens prétendent avoir été légitimement élus. Les uns en comptent environ 30, les autres davantage, & d'autres beaucoup moins.

Ce que c'est qu'un Schisme. D. Qu'est - ce qu'un Schisme?

R. C.

(a) La lifte chronologique des Antipapes &
des Schifmes, qu'on donne dans ce Chapitre, eft
beaucoup plus compète qu'aucune de celles qu'on
a conflittées, parce que, pour la faire, on a
puifé dans ce qu'on a pu trouver de meilleur fur
cette matière.

R. Ce mot, en général, fignifie divilion, séparation; mais on ne l'emploie qu'en parlant de la féparation caufée par la diverfité d'opinions, ou par quelque autre motif, entre gens d'une même Religion, d'une même créance. Le Schlime des Grecs, par exemple, eft la féparation de l'Eglife Grègue d'avec l'Eglife Latine, parce que les Grecs 'ayant contefté au Pape de Rome la Primauté qu'il s'attribue, fe font féparés de a Communion & de l'Eglife d'ont if e dit être Chef. Le Schifme d'Angleterre est la féparation de l'Eglife d'Angleterre, arrivée fous Henri VIII, d'avec l'Eglife de Rome.

B. De quelles fortes de Schismes est-il

ici question?

R. De ceux qui ont été causés dans l'Eglise de Rome par des Antipapes , & dont le plus grand est celui qui arriva l'an 1378 entre Urbain VI & Clément VII , lequel partagea toute le Chrétienté, & ne finit qu'à l'an 1417 par l'élection de Martin V au Concile de Constance.

D. Ces Schismes sont ils en grand nom-

bre?

R. I.es uns en comptent jusqu'à 34, d'au-

R. Les uns en comptent juiqu'à 34, d'autres n'en trouvent que 29, & d'autres beaucoup moins (4).

Do Do

(a) Mt de Pufendorff dans son Histoire de la Monarchie fpritriuelle de Pape, ne compte que 4 Schilmes; le prémier , lorsqu'en 1130 ou 1134, on étut en mem etems deux Papes, Innocent II & visco III & visco IV; le troisieme, lorsqu'après la mort de Grégoire XI on citut deux Papes, dont l'un tint son Siège à Rome, & l'aurte à Avignon; le quatrième, lorsqu'en 1433 le Concide Bide depois Eugène IV, & étite ne si place Felix V. Mais cer Auteus est visiblement dans L. D. 2 l'est.

Schifmes caufés par des Anu-

HOHIDIC

D. Donnez-moi, je vous prie, l'histoire Chrono. logie des chronologique de ces Schismes avec celle Schismes des Antipapes qui y ont donné lieu.

& des An-R. La voici en très peu de mots. tipapes.

I Schisme. Novatien, Prêtre de l'Eglise 251. Novatien, Romaine, dont nous avons une Lettre parmi celles de St. Cyprien, avec un Livre de I Antipala Trinité, passe généralement pour le prépe. mier Antipape, & vivoit l'an 251 sous le Pontificat du Pape Corneille. Il avoit fait amitié avec Novat, Evêque d'Afrique, & cette union fut cause du prémier Schisme. Ils ne vouloient pas qu'on reçût à la pénitence ceux que la perfécution avoit fait tomber. Ils eurent des partifans, ce qui caufa

mi les Fidèles. Novatien ajouta dans la fuite l'hérésie à la revolte. II Schisme. Libérius, qui avoit été fait Felix. II Pape en 352, n'ayant pas voulu figner l'exil Antipape, de St. Athanase, fut exilé lui-même; & pendant son exil, les Ariens mirent sur le Siè-

beaucoup de trouble dans le Clergé & par-

ge Pontifical, le Diacre Félix, qui est le

deuxième Antipape. III Schisme. Ursicin, Diacre de l'Eglise 356. Romaine, donna lieu au troisième Schisme. Urficin . en se faisant consacrer Evêque l'an 366 par III Antiquelques factieux, dans le même tems que le Pape Damase, I de ce nom, remplissoit le Trône de St. Pierre. Ursicin étoit un homme ambitieux, qui fut chassé de Rome, après que l'Empereur Valentinien eut approuvé l'élection de Damase.

IV Schisme. Eulalius, Archidiacre de l'Eglife

Eulalius, IV Antipape.

pape.

l'erreur, il réduit les Schismes à un nombre beaucoup trop petit , & on ne voit pas bien pourquoi.

DES ANTIPAPES ET DES SCHISMES. 77 glise de Rome, quatrième Antipape, disputa le Siège à Boniface I, l'an 418; mais l'Empereur Honorius le sit chasser de Rome

la même année.

V Schisme. Laurent, cinquième Antipape, fut opposé à Symmaque, élu Pontise 498. l'an 408. Pour faire cesser ce Schisme, les Laurent, deux Partis s'en rapportèrent au jugement V Antipade Théodoric Roi des Goths, quoiqu'Arien, qui jugea en faveur de Symmaque; & Laurent souscrivit le prémier à l'élection du véritable Pape, mais ayant depuis caufé de nouveaux malheurs, le Concile de Palmère tenu en 502 le déposa & l'envoya en exil.

VI Schifme, Diofcore, Diacre de l'Eglife de Rome, se sit élever à prix d'argent sur Dioscore, le Siège de St. Pierre, comme concurrent VI Antidu Pape Boniface II, l'an 530. Il mourut pape, quelques jours après fon élection.

VII Schisme. Vigile, septième Antipape, fe fit élire Pape l'an 537, lorsque Sylvestre Vigile, VII Anti-

occupoit le Siège de Rome.

VIII Schifine. Pierre, Archidiacre de Pape. Rome, causa un Schisme dans l'Eglise après Pierre & la mort de Jean V l'an 685. Théodore, Prê- Théodotre , étoit fon compétiteur , l'un ayant étére, VIII élu par le Clergé, & l'autre par les gens de & IX An. Guerre; mais ce désordre se dissipa l'an 686, tipapes. par la création de Conon légitime Pontife, qui se sit du consentement des deux Partis.

IX Schisme. Théodore, faux Pontife, 657. causa encore un Schisme dans l'Eglise Pan Théodore 687. L'Archidiacre Pascal & lui avoient & Pascal, 1 & X & X partagé le Peuple par leurs factions: mais Antipapes, la création de Serge I appaisa le desordre.

X Schisme, Théophilacte, Archiprêtre de 757. Rome, Theophy. D 3

Rome, & Philippe furent donnés pour Philippe, compétiteurs au Pape Paul I, l'an 757-XI & XII Cela causa un Schisme dans l'Eglise, qui ne Antipapes. fut pas de longue durée.

XI Schifme. Conftantin Antipape, intrus Constan- sur le Siège Pontifical après la mort de Paul tia, XIII I, l'an 767, fut indigne de cette Dignité, Antipape. qu'il exerça avec un empire tyrannique jusqu'en 768, qu'il s'enfuit de Rome, après

l'élection canonique du Pape Etienne.

XII Schisme. Zizimus, Antipape, se sit Zizimus, mettre fur le Siège Pontifical après Pascal I, en 824, & voulut s'opposer à l'élection lépape. gitime d'Eugène II. Mais il fut contraint de se retirer, ayant sçu que l'Empcreur Louis le Débonnaire avoit envoyé son Fils Lothaire à Rome pour le châtier.

XIII Schisme. L'an 855, un certain Anaf-Anastale, tale entreprit d'usurper le Pontificat sur Be-XV Antinoît III, & se fit effectivement élire Pape. pape.

XIV Schifme. Ce Schifme fut caufé l'an 885. Anastale, 885 par Anastale le seizième Antipape. XV Schisme. Sergius, Diacre de Rome, XVI Anti-

esprit violent & ambitieux, fut Antipape pape. 890. l'an 800, dans le tems que Formose, légiti-Sergius, me Pontife, rempliffoit le Trone de St. XVII An-

Pierre. sipape.

XVI Schisme. Boniface VI. Ceux qui le 896. VI, & Ro- mettent au nombre des Antipapes , difent qu'il fut créé deux jours après la mort de main . Formose, le 16 Décembre 896, & qu'il fut XVIII & XIX Auti-chasse 15 jours après. C'étoit , à ce qu'on prétend, un très méchant homme, qui papes. mourut le 3 Janvier de l'an 897. La même année 897, Romain usurpa le trône, qu'il garda 4 mois 23 jours.

XVII Schisme. Un certain Christophe, Christo-Domestique du Pape Léon V, s'éleva conphe, XX Antipape.

tre

DES ANTIPAPES ET DES SCHISMES. 79 tre fon Maître, fe fit élire Souverain Pontife, & se maintint l'espace d'environ 6 mois.

XVIII Schisme. Léon, Diacre de l'Eglife de Latran, s'éleva contre le Pape Jean Léon, XII, se fit placer sur le Siège Pontifical le XXI Auti-6 Décembre 963, & fut chasse le 25 Fé. Pape.

vrier 964.

XIX Schisme. Boniface VII, surnommé Francon, tint le Siège par violence depuis Boniface le I Mars 974 jufqu'au 21 Juillet 975, après VII, XXII avoir fait étrangler Benoît VI. Ce faux Antipape. Pontife fut chasse, mais il déroba une partie du tréfor de St. Pierre, & fe retira à Constantinople, d'où il revint après la mort de Benoît VII, en 985. Alors il fit mourir Jean XIV, qui avoit succédé à Benoît VII; & cet Antipape tint encore par violence le Siège Pontifical durant 4 mois en 985. Il mourut au mois de Décembre de la même année.

XX Schisme. Jean, Evêque de Plaisance, foutenu par Crefcentius, s'établit dans le

Siège de St. Pierre l'an 996.

XXIII Ans XXI Schisme. Grégoire, Antipape, fut tipape. élu par quelques Romains , qui chaffèrent Grégoire de la Ville Benoît VIII , l'an 1012. Benoît XXIV Anfut rétabli, & l'on chassa Grégoire la même tipape. année.

XXII Schifme. Silvestre , Antipape , fut 1043. opposé à Benoît IX, l'an 1043; mais après Silvestre quelques mois de Siège, il fut chaffé l'an & Jean, 1044. Quelques uns placent encore ici un XXV & XXV Anfecond Antipape nommé lean. tipapes.

XXIII Schisme. Benoît, Antipape, s'éleva contre le Pape Nicolas II, élu légiti- Benoît, mement l'an 1058. Il reconnut sa faute au XXVI Anbout de 9 mois & 20 jours, & demanda par- ipape. D A

don au même Pontife, qui lui permit de vivre dans l'Eglife fans exercer aucune fonc-

tion du Sacerdoce.

vott. XXIV Schifme. Cadalous ou Cadolus, Cadalous, dit Honoré II, faux Pontife, fut oppofé à XXVIII Alexandre II, élu légitimement en 1061. Antipape. C'étoit un homme emporté, ambitieux, &

noirci de divers crimes. Le Concile de Mantoue assemblé l'an 1064, le condamna,

& il mourut quelque tems après.

xxv Schime. Galbert, Antipape, forther Guibert on le nom de Clément III, avoit été Evêque Clément, de Ravenne. Il fut opposé à Grégoire VII, XXIXAnti- l'an 1080. Il feroit impossible de dire les. Pape. maux qu'il fit à l'Egiste, & l'aversion que tous les gens de bien eurent contre lui; il mourut l'an 1100.

XXVI Schifme. Ce Schifme fut cause Albert & par les deux Antipapes Albert & Théodo-Theodouic, ric, qui se disputerent le Pontificat. Quel-XXX & ques Historiens y en ajoutent un troisième

cipapes, qu'ils nomment Magmulfe.

"XXVII Schifme Maurice Burdin ou Burdin ou Burdin de Limoges: il se fit créer Grégoire Antipape fous le nom de Grégoire VIII, XXXII l'an 1118, du tems que Gélafe II, légitime ponifie, gouvernoit l'Eglife. Ses crimes le rendirent fi odieux, qu'il fut très maltraité des Soldats, '& on eut bien de la peine à hi fauver la vie. Cela arriya en 1121. Cet Antipape avoit été pouffé à fe faire élire. Pape par l'Empereur Henri IV.

XXVIII Schifme. Du tems d'Honoré II, Califie, vers l'an 1124, il y eut, fuivant quelques XXXIII Historiens, un Antipape nommé Caliste.

Antipape. XXIX Schiffine. Anaclet II, ou Pierre-1130, de Léon, Antipape, fuscita un Schiffine con-Anaclet II, de Léon, Antipape, fuscita un Schiffine coneu Pierre tre l'élection légitime d'Innocent II, l'an

1130. Il pilla tous les Tréfors de l'Eglife, de Leon;

& mourut excommunié en 1139. XXX Schisine. Grégoire Antipape, sous Antipape. le nom de Victor, fut opposé à Innocent victor II. H . légitime Pontife en 1138. Il fut a- ou Grégoibandonné de tout le monde, & s'étant dé re, xxxiv posé 5 mois après, il se soumit à Innocent Antipape.

pour donner la paix à l'Eglife.

XXXI Schisme. Octavien , Antipape en 1159. 1150, fous le nom de Victor IV, du tems Victor IV, qu'Alexandre III, légitime Pontife gouver ou Octanoit l'Eglife. On nous le représente comme vien, un Tyran cruel & ambitieux , qui mourut tipape. de phrénésie environ l'an 1164.

XXXII Schisme. Guy de Crême, Antipa- 1164. pe fous le nom de Pafcal III, en 1164, Pafcal III, caufa de grands défordres dans l'Eglife, & ou Guy de Crême, mourut misérablement 6 ans après, en xxxvi 1170. Il avoit été élu Pape par ceux du Par- Antipape.

ti de l'Antipape Victor IV.

XXXIII Schilme. Après la mort de l'Antipape Pascal III, ceux de son Parti lui subs.
Califie
tituerent Jean, Abbé de Stirum, Antipape III, o fous le nom de Califte III , fous le Pontifi-XXXVII cat d'Alexandre III, l'an 1170. Il fut dé-Antipape, gradé au Concile de Venise en 1177; & il vint se jetter aux pieds du Pape, qui lui pardonna, & le reçut avec bonté. Outre ces trois Antipapes Victor IV , Pascal III , & Califte III, qui fe fuccédèrent, quelques Historiens font encore mention d'un autre Antipape nommé Innocent.

XXXIV Schisme. L'Empereur Louis de Bavière, ayant-été couronné à Rome le 17 Nicolas V, Janvier 1328, par le Cardinal Colonne, fit ou Michel elire Antipape Michel (d'autres l'appellent rio Pierre) de Corbario, qui prit le nom de xxxviII Nicolas V. Ce faux Pape fut intronisé le 12 Antipape.

82 DES ANTIPAPES ET DES SCHISMES. Mai 1328. & chassé de Rome le 4 Aout; il

mourut en Septembre 1333.

T178. VII, XXXXIX

XXXV Schisine, Clément VII, élu à Fon-Clément di en Italie, le 20 Septembre 1378, étoit un homme de grand mérite, illustre par sa science, sa pieté & sa vertu : il mourut le Antipape. 16 Septembre de l'an 1304

XXXVI Schifme. Benoît XIII. Antipape. 1394. dit Pierre de Lune, fut élu le 26 Septem-Benoit XIII , ou bre 1304, par les Cardinaux du Parti de Pierre de Clément VII. C'étoit un esprit vain, ambi-Lune, XL tieux, fourbe, diffimulé, & fans Religion. Antipape. qui ne voulut jamais donner la paix à l'Eglife, & qui mourut en 1424, après avoir

vécu 30 ans dans le Schisme.

XXXVII Schifme. Après la mort de Be-1424. noît XIII , Clement VIII , Antipape , nom-\*Clement VIII. ou. mé Gilles de Munion, fut élu en 1424 par Gilles de deux Cardinaux seulement qui étoient auprès Munion, de lui. Il pressa son élection pour se venger XL! Anti du Pape Martin V, légitime Pontife; mais Pape. le 27 Juillet 1429, il se déposa de son prétendu Pontificat. Le Schisme cessa alors

entierement.

Ces derniers Schifmes qui ont duré fi longtems. & se sont succédés l'un à l'autre. peuvent n'être regardés que comme un feul Schisme; & c'est ce qu'on nomme le grand Schisme d'Occident, parce que c'est celui qui a effectivement duré le plus longtems.

XXXVIII Schisme: Le Pape Eugène IV 1430. avant refusé, après plusieurs citations, de Félix V. comparoître au Concile de Bâle, fut dépofé eu Amele 20 Juin 1430; & Amédée ViII. Duc de de Savoie, Savoie, qui s'étoit fait Moine, fut élu en fa place le 30 Octobre 1430, fous le nom mpape. de Félix V: il se démit de son Pontificat le 7 Avril de l'an 1440, avec une foumission

admi-

Des Persecut. De L'Eglise Chretien. 83 admirable, à la follicitation de l'Emperur Frédéric. Le Pape Nicolas V, en faveur duquel il abdiqua, le fit Cardinal, Doyen du Sacré Collège, & Légat en Allemagne, & approuva tout ce qu'il avoit fait durant fon Pontificat. Félix mourut en janvier 1451.

## DE PERENCE PERENCE

## CHAPITRE III.

## Des Persécutions de l'Eglise Chrétienne.

D. O'U trouve-t-on l'hiftoire des Per-où se fecutions excitées contre les A-rrouve pôtres, contre leurs Difciples, & contre l'hiftoire tous ceux qui dans les prémiers fiécles fai, des Perifcient profession de la Religion Chrétienne? 'Uliona.

R. Cette hiftoire se trouve & dans les Livres du Nouveau Telfament, & dans une infinité d'Auteurs des trois prémiers siècles de l'Eglise Chrétienne. On fait que les prémiers Prédicateurs de l'Evangile ont été lapidés, ou dépouillés de leurs Biens, traines devant les Tribunaux, & mis en fuite par les Zélateurs de la Loi. La doctrine de l'Evangile a été pour fuivie avec streur par les Juis, dans la personne même de Jésus-Chrift, qui l'avoie produite au grand jour; dans la personne de St. Etienne, dans celle de St. Pietre, de St. Paul & des prémiers Fidèles.

D. Les vrais temoins & les monumens Grand réels des Pérfécutions & du martire des nombre de Chrétiens font-ils en grand nombre ?

## DES PERSECUTIONS DE

de monu. mens deces Perfécutions.

R. Les trois anciens Continens font pleins. non de vestiges équivoques, mais de monumens très expressifs de la constance & du nombre de ceux qui ont donné leur fang plutot que de desavouer les faits dont ils étoient parfaitement instruits. Quantité d'habiles Critiques en ont recueilli & fait valoir les preuves, en écartant non feulement le faux. mais même l'incertain. Ces preuvesse sont accrues comme le nombre des Chrétiens. & se sont fortifiées trois cens ans de fuite. Comme toute la Terre a entendu les Prédicateurs, & vérifié leurs écrits : toute la Terre a vu couler le sang des Témoins.

Supplices . D. Que favons nous de plus remarquable divers aux-fur ces exécutions barbares auxquelles le

quels les Christianisme a donné lieu. Chrétiens

R. Les Auteurs des Actes des Martirs un nombre infini d'Ecrivains contemporains, une foule de monumens réels, nous apprennent qu'on mettoit les Chrétiens aux prifes avec les Bêtes dans toutes les Arènes que chaque grande Ville ambitionnoit d'avoir à l'imitation de Rome. Les Prisons, les Galères, les Carrières, les Mines étoient remplies de Chrétiens.

mens qui prouvent

étoient

expolés.

D. Y a-t-il des monumes qui prouvent que la fureur des Persécuteurs ait été jusqu'à faire massacrer plusieurs Familles entièle maffacre res à la fois.

de plu-R. Ces monumens font en grand nomfigurs Fa-

milles à labre; je n'en produirai qu'un feul qui est diene d'attention. On retrouve dans les Cimetières, qui étoient autrefois hors des portes des anciennes Villes, des lieux que la piété des Fidèles a toujours distingués par le nom de Cimetières des Martirs. En y creusant pour faire des fondations .. on a

L'EGLISE CHRETIENNE. SS souvent trouvé des Tombeaux de tuf, de pierre, ou de craie, dans lesquels sont couchés des squelettes, avec des clous enfoncés dans les coudes & fur la tête, ou avec des broches de fer qui les traversent par les épaules, en se crossant sous la poitrine. Quelquesuns de ces Tombeaux se sont trouvés affez spacieux pour contenir à la fois plusieurs grands corps, & plufieurs petits d'une taille inégale. Presque tous portent les marques d'une femblable cruauté. On voit ce que cela fignifie. Suivant l'Auteur dont je tire ce détail, on n'a jamais fait fouffrir aux enfans des malfaiteurs, la peine due aux crimes de leurs pères; & la sépulture honorable qui se resuse aux Scélérats, a visiblement été procurée à ces Familles par le même esprit qui eut la force de demander à Pilate le corps de Jésus, & de le déposer avec distinction dans un Caveau qui n'avoit pas en-

D. Que prouve cette constance & cette Le Marfermeté des prémiers Chrétiens à souffrir les tire est une plus cruels tourmens & la mort même?

core fervi.

R. Elle prouve la vérité de leur Religion; Christiacar l'homme n'ayant rien de plus à cœur que fa vie , s'il la facrifie plutôt que de desavouer ce qu'il a vu, entendu, & touché, c'est le plus fort témoignage qui se puisse produire d'une chose sensible. Cette attestation se nomme le Martire, le Témoignage. Le Martire est en effet la preuve par excellence; parce que si celle-là n'est pas reçue en matière de fair, ou de choses palpables & foumifes au commun rapport. des fens, il ne faut plus recevoir ni depositions, ni atteftations; il est impossible de rien conflater. D 7 . D

### DES PERSECUTIONS DE

si cette D. Cette preuve de la Religion Chrepreuve est tienne est-elle la plus forte de toutes?" la plus for-R. On ne connoit rien qui foit comparate de touble à ce témoignage. En effet, sur quoi peut-on compter, si l'on ne reçoit pas le témoignage que plusieurs hommes sages & de sens rassis, que des hommes de tout age, de tout état, de tout caractère, & de tout pais, rendent fans se connoître, en différens tems, en tous lieux, à des choses ou'il ont vues , ou entendues ; fans être ébranlés ni par l'infamie, ni par les ri-

gueurs, ni par la perte de la vie.

D. Mais les fausses Religions ne se vantent elles pas d'avoir eu auffi leurs Martire des fausses Re- tirs, & n'en out-elles pas eu effectivement? ligions est - R. Il faut en convenir. On peut mourir auffi une preuve de

pour le Mahométisme, & pour toute opinion dont on s'est laissé prévenir. Mais de ces Re- mourir pour une chose qu'on n'a ni vue, ni apprife par des rapports certains, c'est attefter fa persuasion, hon la chose même. Celui qui meurt plutôt que de desavouer le voyage de Mahomet au Ciel, dont qui que ce foit n'a été témoin, n'attefte que fa propre prévention en faveur de ce célèbre Arabe. Il n'y a point de Mahométan qui se soit jamais donné pour témoin oculaire d'aucune partie de la mission du prétendu Prophête.

Le Mahométisme, & toutes les révélations qui se sont passées dans le secret, peuvent bien avoir des Confesseurs : mais elles n'ont point de vrais Martirs. Au contraire, quelque incroyable que paroiffe un évènement, il y a lieu à le démontrer par un témoignage vraiment juridique & convainquant, lorsque les témoins ont pur faire

ulage

L'EGLISE CHRETIENNE. 87

nfage de leurs yeux, de leurs oreilles, & du concours de tous leurs fens, fur-tout s'ils l'ont fait fans concert, fi d'autres, qui ne les connoiffent pas, y joignent de fembalbles témolgnages, même au péril de leur vie. Le martire elt donc une démonstration du Christianisme, c'est l'équivalent de tous les autres témoignages; & l'homme ne fauroit donner une plus grande preuve de sa fincérité, ou de sa pertuasson.

D. Puisqu'il importe si fort, pour se convaincre de la vérité de la Religion Chré-Chronojotienne, de bien connoître les persécutions persécuexcitées contre les prémiers Chrétiens, tionadonnez-m'en, je vous prie, une légère idée.

donnez m'en, je vous prie, une légère idée.

R. En voici une lifte chronologique qui
en expose le nombre, & où l'on trouve
même ce qu'il y a d'essentiel à remarquez
sur cette partie historique de l'Eglise Chré-

tienne.

La prémiere Perfécution fut excitée par Ant de J. les Juits à Jérulalem, l'an 33 de Jéfus-Chrift, 13, & fuiv. St. Btienne, que l'on regarde comme le l'efetéenprémier des Martirs, y fut lapidé; & Saulénée, de téou alors l'un des plus ardens les Juits Perfécuteurs des Chrétiens, confentit à la mort. Cette Perfécution fut continuée par Hérode Agrippa contre St. Jaques & St. Pierte, & les autres Chrétiens, ainfi que nous l'apprenons dans les Aétes des Apôtres. De là vient que quelques-uns comptent 3 Perfécutions excitées par les Juifs, la prémière l'an 33, la feconde l'an 34, la troisième les nuées de la conde l'an 34, la troisième les nuées de la conde l'an 34, la troisième les nuées de l'acconde l'an 34, la troisième les la conde les la conde l'an 34, la troisième les la conde les la conde les la conde les la conde l'an 34, la troisième les la conde les la conde

La feconde Perfécution, qui est la prémière des Payens, arriva sous Néron l'an II Perfé-64 de J. C. On prétend que cet Empereur, citée par viai Tiran, sir mettre le seu à Rome, qu'il les Payens accusa.

DES PERSECUTIONS DE

accusa les Chrétiens de cet incendie. & qu'il se servit de ce prétexte pour les perfécuter. Plusieurs Historiens ne regardent cette Persécution que comme la prémière.

Ce fut fous Domitien qu'arriva la troi-III Perfésième Persécution. St. Jean l'Evangéliste cution . ayant été mis à Rome proche la Porte Lafous Dotine dans une chaudière d'huile bouillante. mitien. en fortit sain & sauf, après quoi l'Empereur le relégua dans l'Ile de Pathmos, où

il écrivit fon Apocalypfe.

Trajan excita la quatrième Perfécution. 107. dans le tems qu'il étoit en Orient. Siméon, IV Perfetion, sous fils de Cléophas Evêque de Jérusalem, agé, Trajan. dit-on, de 120 ans, fut attaché en croix; & St. Ignace, Evêque d'Antioche, ayant

été conduit à Rome, fut dévoré par les

Bêtes dans l'Amphithéâtre. Adrien ne fit que continuer la Perfécu-

V Perfécu- tion que Trajan avoit commencée, en ortion, fous donnant aux Gouverneurs des Provinces de faire observer les Loix qui défendaient les nouvelles Religions. Ces Gouverneurs prirent delà occasion de persécuter les Chrétiens. Une Apologie présentée à cet Empereur par Sérénus Granius, en faveur des Chrétiens, leur donna quelque relâche; car il écrivit à Minucius Fundanus, Proconful d'Afie, de ne condamner que ceux qui seroient coupables de crimes. On attribue cette Apologie à Quadratus Disciple des Apôtres, & à Aristide Philosophe,

fous Anto-

Adrien.

Quoiqu'Antonin ne fit aucun Edit contre VI Perfé- les Chrétiens la Perfécution ne laissa pas de continuer: & ce fut au commencent de son règne que St. Justin fit pour les Chrétiens sa prémière Apologie, que l'on nomme ordinairement la deuxième.

п

Il y eut fous l'Empereur Marc-Aurèle une nouvelle Perfécution, que Sévère Sulpice VII Perféappelle la cinquième, & que d'autres pré cution, tendent n'être que la quatrième. Plusieurs fous Marcpersonnes illustres furent mises à mort, entre autres St. Justin, Pionius, Polycarpe Evêque de Smyrne, les Martirs de Lyon, du nombre desquels étoit St. Photin Evêque de cette Ville, Attale, Alexandre Médecin. Les Chrétiens députèrent Athénagore Philosophe d'Athènes vers l'Empereur, mais il mourut en chemin. Ce Philosophe est Auteur d'une Apologie pour les Chrétiens.

Vers l'an 202, fous le règne de l'Empepereur Sévère, la Perfécution s'alluma con-VIII Pertre les Chrétiens d'Alexandrie & d'Egypte, fécution, dont Læto étoit Préfet. Léonidas, père vère. d'Origène, fouffrit le martire. St. Irénée fut martirifé à Lyon. Philippe, Gouverneur d'Egypte, eut le même fort, de même que Ste. Perpétue, Ste. Félicité & Ste.

Cécile.

L'Empereur Maximin ordonna par un E- 235. dit, que l'on punit du dernier supplice les IX Perse-Prélats de la Doctrine Chrétienne, comme fous Maxie en étant les auteurs. Les Gouverneurs des min. Provinces n'en demeurèrent pas là, ils exercèrent la même cruauté contre les Clercs.

L'Eglife, après avoir joui de quelque repos, fut de nouveau persécutée sous le X Persécurègne de l'Empereur Dèce. Gallus & Vo. tion, fous lufianus donnèrent quelque relache, mais Dèce. ils firent ensuite observer l'Edit de Dèce contre les Chrétiens. Ce fut sous Dèce que le Pape Fabien fouffrit le martire.

La Persécution qui fut excitée par l'Em- 257pereur Valérien, dura environ trois ans & XIPerfécudemi.

#### DES PERSECUTIONS DE

tion, fous demi. Le Pape Etienne I fouffrit alors le Valerien martire.

La douzième Perfécution se fit sous l'Em-XII Perfé- pereur Aurélien, & dura environ deux ans. cution . L'Eglise eut moins à souffrir sous les règnes fous Aude Tacite, Probus & Carus. rélien.

La treizième Perfécution, arrivée fous 302.

clétien.

Dioclétien, est celle que quelques Auteurs XIII Perfécution, nomment seulement la dizième & la derfous Dionière de toutes. Elle fut très violente, & commença le Dimanche de la Passion, l'an 302. Il fut ordonné qu'on bruleroit les Livres Sacrés, qu'on dépouilleroit des Charges & des Dignités de l'Empire, tous les Chrétiens qui en étoient revêtus. & que l'on feroit mourir les Fidèles qui n'en avoient point. On donna le nom de Traditeurs à ceux qui livrèrent les Ecritures Saintes. On prétend qu'environ dix-fept mille Martirs perdirent la vie dans cette

Perfécution. Sous Conftantius les Ariens perfécutèrent 117. XIV Perfé-les autres Chrétiens qui leur étoient oppocution. fés, & qu'on nomme les Orthodoxes.

excitée Sapor, Roi de Perse, s'étant laissé perpar les fuader par les Mages & les Juifs, oue les Ariens. fous Con- Chrétiens étoient plus affectionnés aux Romains, qu'à fon service, commanda à ses fantius. Officiers de les punir de mort. Cette Per-343.

XV Perféfécution fut très cruelle. St. Siméon, Ecution .. excitée par vêque de Séleucie & de Ctéfiphonte, Usta-Sapor Roi zane Prince des Eunuques, & plusieurs aude Perfe. tres fouffrirent le martire.

On accuse Julien d'avoir persécuté les XVI Perfé- Chrétiens, il ne publia cependant contre cution, eux aucun Edit, s'étant contenté de les furnomme priver des Charges & des Dignités. Il fit l'Apostat, affembler les Prélats des différentes Sectes Chré-

#### L'EGLISE CHRETIENNE.

Chrétiennes qui se faisoient la guerre, & excitoient des troubles, leur commanda de vivre en paix les uns avec les autres, & leur permit de fuivre chacun les fentimens de leurs Sectes. Il rappella même les exilés, & ceux qui avoient été profcrits furent remis dans la possession de leurs biens. On place cependant fous fon règne une Perfécution que l'on dit avoir été très cruelle; mais si quelques Chrétiens ont fouffert dans quelques Provinces, il faut en rejetter la faute fur les Gouverneurs . & non fur l'Empereur qui étoit un Prince plein d'humanité. Les Chrétiens, qui haisfoient mortellement Julien, en ont fait un monstre, & l'ont chargé de crimes dont il ne fut jamais coupable. On commence à revenir de ce préjugé, & les Ouvrages de Julien, qui font aujourdhui entre les mains de tout le monde, font son Apologie.

I. Empereur Valens, qui étoit Arien, 164perfécuta ceux qui fe nommoient les Or-XVII Perthodoxes. Mais il faut avouer en même fout voi tems que les Orthodoxes, de leur côté, lens, n'épargnoient guère ceux qu'ils nommoient Arien. Hérétiques, quand ils fe trouvoient les blus forts. De part & d'autre on ufoit de

représailles.

Isdigerdes, Roi de Perfe, avoit permi le 10. libre exercice du Chriftianifme dans fes E. XVIII fertats; mais l'imprudence de l'Evêque de Ma. fettuire, rutha irrita ce Prince, & donna lieu à une gerdes Roi cruelle perfécution. Par un faux zèle de de Perfe, Religion, cet Evêque avoit abattu un Temple dédié au Feu; on exigea de lui qu'il le fut rétablir, il le refuix, & ce refus fut caufe de tous les maux que fouffrirent les Chrétiens. Cette perfécution dura long-tems.

#### DES PERSECUTIONS DE

437. Genferic, Roi des Vandales, qui étoit XIX Perfé- attaché aux fentimens des Ariens, perfécucution, fous Genfeire Roi des Van- chaffés de leurs Sièges, quelques uns médales, mes furent mis à mort.

Arien. Huneric, qui succéda à Genseric son pé-483. re & qui suivoit la même Religion, ne sut cution, guère plus favorable aux Orthodoxes, qu'il

fous Hu- perfécuta en différentes manières.

neric, Roi Gondebaud, ou Gondaben, fils de Gendes van ton, ayant fuccédé à Huneric l'an 484, dales, laifa les Orthodoxes en paix pendant dix Arien. ans; mais l'an 494 il commença à exercer

xxi Per- contre eux de très grandes cruautés.

fécution, Trafimond succéda à son frère Gondefous Gondebaud, faccefleur, fécution contre les Orthodoxes qu'en 504, s'étant contenté jusques là de les séduire par présens, & d'empêcher qu'on ne rempison.

XXII Per- L'an 579 les Lombards firent mourir. 80 fécution, Martirs, qui avoient refusé de manger des fous Trail.

mond viandes immolées aux Idoles.

sso. clare la guerre. La pentection centa a XXIV Per-mort de Leuvigilde, Reccarède fon fils qui fécution, lui fuccéda, ayant abjuré les erreurs de l'A-fous Leu-rianifme.

yigideRoi Cofroès, Roi de Perfe, s'étant emparé

des Goths, de l'Arménie, de la Cappadoce, de la Ga-608, de l'Arménie, de la Cappadoce, de la Gaxxv rer. latie, de la Paphlagonie, fit passer tout ce sécution, qu'il L'EGLISE CHRETIENNE.

qu'il rencontra par le fer & par le feu, sans sons distinction d'age ni de sexe. L'an 613, les Cosroes, Perfes ravagèrent la Palestine, prirent Jérusa-Roi de lem, tuèrent un nombre prodigieux d'habitans . pillerent la Ville & enleverent, dit-on, la Croix de Notre Seigneur, qu'ils emportèrent en Perfe. L'an 615, ils inondérent l'E. gypte, prirent la Ville d'Alexandrie, qui en étoit la Capitale, & pénétrèrent jusques dans la Lybie. L'Empereur Héraclius ayant envoyé l'an 617 des Ambassadeurs à Cosroès pour lui demander la paix, celui-ci ne voulut l'accorder qu'à condition qu'Héraclius & fes Peuples abandonneroient la Religion Chrétienne, & adoreroient le Soleil. Cofrocs ayant été défait l'an 627, Syroès fon fils ainé fit la paix avec Héraclius, & lui rendit la Croix de Notre Seigneur, que fon père avoit enlevée de Jérusalem.

La plus dangereuse, la plus longue de 622, & suiv. La pius dangereure, la pius longue toutes les Perfécutions, & qui a fait le plus XXVI Perde tort au Christianisme, est celle qui a été excitée par excitée en divers tems, en divers lieux par les Maholes Mahométans, & on peut en raporter le métans, commencement à l'an 622, tems de la Fui-

te de Mahomet, & où commence l'Epoque ou l'Hégire de tous les Peuples qui fuivent la loi de ce faux Prophète. Ce fut effectivement vers ce tems-là que les Mahométans entreprirent d'étendre leur Religion par la voie des armes. Par tout où ils firent des conquêtes, ils firent des Profélites; & quantité de Chrétiens aimèrent mieux abandonner leur Religion que de perdre leur liberté, leurs biens, & leur vie.

Plusieurs Eglises Catholiques furent longtems perfécutées par les Monothélites, qui perfécuétoient protégés par les Empereurs, & mê tion excl-

tée par les me par quelques Evêques des grands Sièges.
Monothé- L'an 648 l'Empereur Constant publia un Elites,
dit, par lequel il se contentoit de défendre

dit, par lequel il se contentoit de défendre de parler d'une ou de deux volontés en Iéfus-Christ. Mais l'année suivante il ordonna à Olympe, Exarque de Ravenne, d'aller à Rome, & d'engager par promesses ou par menaces, les Evêques qui y étoient assemblés de souscrire l'Édit appellé Type. Tous les Eyêques tinrent ferme, & condamnèrent l'erreur des Monothélites. L'Empereur irrité fit venir le Pape Martin à Constantinople. l'enferma dans une étroite prison, & l'exila quelque tems après dans la Chersonèse. St. Maxime ayant refusé d'embrasser les erreurs des Monothélites, fut fouetté publiquement par tous les Carrefours de Constantinople, on lui coupa ensuite la langue & la main droite, après quoi on l'envoya en exil. L'an 681 les Monothélites furent condamnés au Concile de Constantinople. Mais l'an 711 Philippicus Bardanes, usurpateur du Trône Impérial, s'étant déclaré le défenseur des Monothélites, persécuta les Catholiques, & fit bruler les Actes du Concile de Constantinople.

Z15. XVIII tous le règne de Léon l'Hauries, furnoumé rerfecturion, fous d'Orient : elle continua fous per per un la finance, fous d'Orient : elle continua fous le règne de Léon d'Ir faute, ou l'if-l'india fous ce-Léon d'Ir faute, ou l'ir depuis l'an 725, jufqu'à la mort de Léon III artivée l'an 780 (a). Vers

(a) Nous avons expolé en peu de mots le commencement, le progrès, à la fin des troubles que causa cet évènement, dans le Tome III de cet Ouwrage, Chap. XX, pag. 659, & fuiv.

Vers l'an 1551 les Européens eurent con- 1586. & noissance du Japon. Trois Marchands Por Juiv. XXIX tugais, faifant voile vers la Chine, furent Perfécujettés par la tempête vers les Iles du Japon, les Chré-& prirent port au Royaume de Cangoxima, tiens du Les établiffemens auxquels cette découverte japondonna lieu, engagèrent ensuite des Missionaires à y porter les lumières de la Foi. Cette entreprise ayant été commencée dans les circonstances les plus favorables, les léfuites y firent en peu de tems de très grands

progrès.

Le grand nombre de nouveaux Chrétiens fit un tort confidérable aux fausses Religions de l'Empire; & les Bonzes, à qui ils ne portoient plus d'offrandes, ne furent pas muets en cette occasion. Les Empereurs attachés au Paganisme commencèrent des Persécutions, pour arrêter les progrès de la Religion Chrétienne. Dans la feule année 1500, il y eut 20570 personnes qui souffrirent pour la Foi. Les Missionaires, dont on avoit fermé les Eglises, ne laissèrent pas de convertir dans les deux années fuivantes, douze mille Infidèles. L'imprudence de quelques Portugais, & le zèle indiscret de quelques Missionaires, donnèrent lieu à de nouvelles Perfécutions. Taicofama & Jesijas, effrajés des progrès de la Religion. & de l'union qui régnoit entre les Chrétiens, s'appliquèrent à les détruire entiere. ment.

Enfin l'an 1637, la Religion Chrétienne fut entierement proscrite du Japon ; les Portugais La Relifurent bannis à perpétuité, & tous les Portsgion Chréfermés à l'Etranger, excepté aux Hollan tienne endois. En 1638, le 12 Avril, on fit mourir rierement en un jour 37000 Chrétiens; & ce massacre du Japone

of DES PERSECUT. DE L'EGLISE CHRETIEN. abolit tellement la Religion Chrétienne dans l'Empire, qu'il n'y resta plus que quelques particuliers, toujours expofés aux supplices les plus barbares, dès qu'ils étoient découverts ou foupconnés.

1664. Tribunal pêcher le cours du Christianifme.

L'an 1665 on établit dans toutes les Villes & dans tous les Villages, un Tribunal dont pour y em- la fonction est de rechercher quelle Religion, quelle Secte, quelle Croyance, chaque Famille ou même chaque personne particulière professe. Cette recherche se fait tous les ans une fois, peu de tems après une cérémonie très propre à arrêter le cours & les progrès du Christianisme. Elle consiste en ce que l'on va dans chaque Famille, présenter les Images de Tésus-Christ & de la Vierge sa mère ; & il faut que chacun les foule aux pieds pour marquer qu'il déteste la Religion Chrétien-Cette épreuve est un fur moyen pour connoître les Chrétiens, car le simple refus fuffit feul pour les convaincre.

On peut joindre à ces Persécutions toutes tholiques celles que les différentes Sectes Chrétiennes perfécutés parles Pro- ont excitées les unes contre les autres, surtestans, & tout depuis le commencement de la Réformaceux-ci partion. Les Catholiques se plaignent amèreles Catho- ment d'avoir été perfécutés avec plus ou liques.

moins de violence dans la plupart des Etats Protestans: Ils difent qu'on leur a enlevé leurs Eglises, qu'on s'est faisi des biens des Ecclésiastiques, qu'on a chasse les Moines, défendu l'exercice public de leur Religion, &c. Cela est vrai. Mais les Catholiques font-ils plus fondés à se plaindre que les Protestans? Ces derniers ont été cruellement perfécutés en France, en Bohême, en Hongrie, où l'on a presque entierement exterminé ceux 'qui y étoient établis. Ces fortes LISTE CHRONOL. DES PRINC. HERETIQUES, 97 de Perfécutions ne cesseron que lorsque les Eccléssatiques seront bien persuades de la vérité\_de cette maxime: Qu'ils ne doivent pas faire aux autres ce qu'ils ne voudroient pas qu'on leur fit.

## 

### CHAPITRE IV

Liste chronologique des principaux Hérétiques, & des erreurs qu'on leur a attribuées, précédée de quelques remarques genérales sur ce qu'on nomme communément Hérésic.

D. OU'est ce qu'une Hérésie? Difficulté R. Rien de plus difficile que de de de definit terminer ce que c'est qu'une Hérésie. Il n'y ce que a point de mot, dont le fens ait plus varié, ne Héréfie. ou qui ait reçu plus de définitions différentes; & la raison en est que les hommes ne conviennent pas toujours entre eux ni de la nature de l'erreur, ni du caractère de la vérité. Ce qui est réputé pour une opinion dangereuse, pour une Hérésie, chez les Catholiques Romains, n'est pas regardé comme tel par les Protestans. Delà vient que St. Augustin avoue de bonne foi, que de définir ce qui constitue l'Héretique. c'est une chose ou entierement impossible. ou très mal-aifée (a).

D. Qu'estdam d'ficitione comprehendi, sicut ego excistion, aux omnino non potest, aut disficillime potest. Lib. de Haresh.

Tome IV.

#### of Liste ChronoLogique DES

Ce que D. Qu'est-ce qu'un Hérétique, suivant

c'est qu'un l'idée générale de ce terme?

Hérétique, R. C'ett un homme qui se fait Chef de de uivant l'i quelque Secte de Religion, ou qui en choi-tit une pour s'y joindre. La fignification retenue.

La fignification originale du mot alignets, Hérése, emporte ce choix, & la nature même de la chose le demande; tout acte de l'ame, qui se rap-

te ce choix, & ·la nature même de la chofe le demande; tout afte de l'ame, qui fe rapporte à la Religion, devant être produit par une détermination libre de la volonté. D. Et qu'eft-ce qu'un Hérétique dans un

Et dans D. Et qu'est-ce qu'un Hérétique dans un un mauvais mauvais sens, ou dans le sens qu'on doit

fens, donner à ce terme?

R. Ce ne peut être que celui qui embrasse quelque Doctrine, qu'il fait être fausse, qui professe & défend avec opiniatreté & de mauvaise foi des choses qu'il est couvaincu qui repugnent à la Religion Chrétienne, & par conféquent qui forme une Faction, ou en foutient les intérêts, dans quelque mauvaise vue. Toute la teneur des maximes générales du Nouveau Testament mène à cette définition: & elle est affez conforme au sens que présente naturellement à l'esprit ce fameux passage de l'Epitre de St. Paul à Tite : Rejettez l'homme bérétique, après l'avoir averti une ou deux fois; facbant qu'un tel bomme est entierement perverti, & qu'il péche, étant condamné par lui-même.

D. Sous quel point de vue l'Hérésie peut-

par les loix des Empereurs, quiconque s'é-

Comment D. Sous quel point

doit être R. On peut la confidérer ou comme un aonfidére. fimple défaut d'intelligence, ou comme un évice de l'entendement & de la volonté tout énsemble. Au prémier égard, selon lequel l'Hérésse est le plus souvent envisée par les anciens Docheurs de l'Égisse, & toujours

loigne

#### PRINCIPAUX HERETIQUES. 99

loigne le moins du monde des vérités regardées communément comme capitales, est Hérétique par cela seul; & chez les Catholiques Romains, celui qui ne se soumet point au jugement de ce qu'ils appelle l'Eglise, est aussi Hérétique.

D. Quelle nécessité y a · t · il de faire ces Nécessité diffinctions? d'en diftin-R. C'est que rien n'a produit & ne pro-guer les es-

duit même encore aujourdhui parmi les pèces. Chrétiens, plus d'animofités, de divisions, de perfécutions, de scènes sanglantes, que le mot d'Héréfie mal entendu; appliqué indifféremment à l'erreur & à la vérité; confondu avec tout ce qui s'éloigne le moins du monde des opinions reçues, bien ou mal fondées; renvoyé de part & d'autre. & donnant ainsi lieu de s'anathématiser réciproquement; servant d'instrument au zèle furieux des Eccléfiastiques politiques & des Enthousiastes bigots.

D. Le mot d'Hérésie n'est-il pas employé Le mot par les Ecrivains du Nouveau Testament d'Héresie dans un fens indifférent par lui même? fouvent

R. Très souvent ce mot n'y fignisie autre pris dans choic, qu'une Secte, ou un Parti, en ma différent tière de Religion. La Secte des Sadducéens dans le N. (a), la Secte des Pharifiens (b), la Secte Testament. des Nazaréens, ou des Chrétiens (c): tout cela est exprimé dans l'Original par le même mot d'Héréfie. Lorfque St. Paul dit: J'ai suivi l'Hérésie des Pharisiens , la plus exacte de notre Religion (d), il n'entend par-

<sup>(</sup>a) Actes. Chap. V. vers. 17.
(b) Ibid. Chap. XV. vers. 5 & XXVI. vers. 5. (c) Ibid Chap, XXIV. vers. 5.

<sup>(</sup>d) Ibid. Chap. XXVI. vers. 5.

100 LISTE CHRONOLOGIQUE DES

là rien de mauvais, il marque simplement de quelle des trois Sectes, qui partageoient les Juiss, il avoit été; car en cet endroit il veut le justifier, & non se blamer en aucune manière.

Toute Et. D. Doit-on comprendre sous le nom seur n'est d'Hérétiques ceux qui se trompent simplepas Héré- ment sur quelque point de Religion?

R. Non; car une fimple erreur de l'entendement n'est point criminelle, elle est seulement l'esset naturel de l'état où se trouve la Raison humaine, qui la rend foible & sujette à se tromper. Les erreurs sont la plupart du tems involontaires, & souvent inévitables. St. Augustin dit expressement, que toute erreur n'ess pas bérésse.

Comment D. Quelle conduite doit tenir un Théoon doit re-logien, quand il veut lui-même redreffer les dreffer les erreurs où il croit que d'autres font tom-

Erreurs. bés?

R. Il doit voir prémierement fi ce qui lui paroit une erreur, en est véritablement ne, car il peut se tromper lui même dans cette pensée: ensuite, supposé que l'erreur foit certaine, il doit examiner si elle est d'assez grande conséquence, pour mériter qu'on l'attaque en public, & s'il ne reviendra pas delà plus de mal, que du silence & du support.

Caractère D. Qui font ceux qui approchent le plus des vérita- du caractère des anciens Hérétiques, con-

bles Héré damnés dans l'Ecriture?

R. Ce sont ces violens Zélateurs de Parti, qui bornent le vrai Christinatine à leur propre Faction, & excommunient hardiment tous ceux qui osent entrer dans d'autres pansées. Un esprit turbulent, factieux, perfécuteur, est une des plus sur sarques de l'Hérésic. D. Pour-

D. Pourquoi trouve-t-on tant d'extrava-source de gance dans les opinions des Hérétiques du l'extrava-fecond fiècle, des Gnoftiques, des Marcio gance des nites, des Encratites, des Montaniftes, &c? Opinions des Hérédes Héré

R. Il ya licu de croire que la plupart de tiques dua ces opinions, fouvent ridicules & monf. fiete. trueufes, devoient leur origine à la Mythologie, ou à la Philofophie payenne, & à la Cabale Judaï, jue, mêlées mal-à-propos avec l'Evangile. On doit croire cependant, qu'en ce qui regarde l'hiftoire des Hérétiques, & fiir-tout de ceux des prémiers fiécles, il n'ett pas toujours für de fee fier au rapport de leurs ennemis.

D. Quel moyen pourroit on mettre en Moyen de œuvre pour réunir les différentes Secles du teunir les Chriftianifine, & empécher qu'il ne fe formât de nouvelles Héréfies?

Le Heré-

R. Ce seroit de distinguer les Articles de fies. Foi de ce qui ne l'est pas; d'en réduire & d'en fixer le nombre, pour écarter ce qui n'est pas essentiel à l'Orthodoxie.

D: A-t-on tenté de faire réuffir un si beau si ce proprojet?

R. Plusieurs Grands hommes y ont tra liquable, vaillé, mais ils n'ont eu pour récompense de leur bonne intention & de leur travail, que des reproches & des injures.

D. Citez en , je vous prie , quelques e Exemples xemples ?

R. George Cassander, dans le XVI siè-ont tenté cle, entreprit de faire voir aux l'ecoles, de le faire qu'elles avoient érigé plusseurs Opinions en rédiffication de la faire d

102 LISTE CHRONOLOGIQUE DES de lui rendre justice, on prétendit n'avoir découvert dans son projet, que vanité, préfomption, temérité, erreur & hérésie.

Boffuet. Mr. Boffuet eut à effuier bien des difficultés lorsqu'il fit paroître son Exposition de la Doctrine Catholique fur les Controverses. Son dessein étoit d'exposer simplement les Dogmes de l'Eglise Romaine, & de les distinguer de ceux qui lui avoient été imputés. Cet Ecrit a eu un grand nombre d'approbateurs, mais il a encore eu plus d'adveriaires. Sans parler de la Bastide, de Noguier, de Basnage, & d'autres Ministres qui écrivirent contre cette Exposition, plusieurs Théologiens & Prédicateurs de l'Eglife Romaine le desapprouvèrent, accusant l'Auteur d'avoir avancé des propositions qui ne s'accordoient pas avec les fentimens du Concile de Trente; ou du moins, d'en exténuer les Canons, & d'en adoucir le sens

pour s'approcher des Réformés. Locke: Locke a été traité d'Homme irréligieux.

de Latitudinaire, de Socinien, de Partifan de Hobbes, même de Déiste, pour avoir entrepris de prouver (a) par des passages tirés des Evangélistes, que ce qu'on est obligé de croire fous l'Evangile, c'est que Jesus-Christ est le Messie. L'intention de ce Philosophe pouvoit être bonne; mais, il faut l'avouer, réduire toute la Religion Chrétienne à un seul Article de Foi, c'est en

quelque forte l'anéantir.

Telles font les contradictions, les perfédictions cutions même, auxquelles doivent s'attenqu'ils ont dre ceux qui cherchent à démèler les vériciluices.

> (a) Dans un Livre qui a pour titre: Que la Religion Chrésienne est très raisonnable, &c.

PRINCIPAUX HERETIQUES. 103 tables Articles de Foi des Opinions Théologiques, & à faciliter la réunion des différentes Sectes Chrétiennes en un feul Corps, en diminuant le nombre des erreurs qu'elles s'imputent les unes aux autres. Ce qu'il v a d'absurde dans ces Contradicteurs, c'est qu'au-lieu d'envisager le triomphe de la Vérité & de la Religion, ils ne cherchent qu'à ériger leurs Opinions en Dogmes, & à y affujettir tous les Fidèles sous ce titre. Cette injustice vient de la vanité des Hommes, qui, fans distinguer leur propre autorité de celle de l'Ecriture, s'attribuent la prérogative de décider en dernier resfort, & veulent impofer aux autres la nécessité de subir leur iugement.

D. Faites-moi, je vous prie, connoître Regles quels font les meilleurs moyens pour dif- pour difcerner les Dogmes des Opinions, & la fauf-tinguer les feté d'un sentiment, de la vérité qu'on lui Dogmes attribue.

R. Ce discernement est fondé sur certains fics. principes, sur certaines règles, sur certaines maximes, dont voici les principales.

1. La prémière de ces règles est celle qui I. Règle. prescrit de tenir pour Article de Foi, ce que l'Ecriture Sainte nous donne pour tel: il n'y a obligation de recevoir comme de Foi, que ce qui est émané de Jésus - Christ

& des Apôtres.

2. Un des fignes les plus évidens de la 2. Règle, vérité d'un sentiment, c'est que les objections mêmes qui l'attaquent, détruisent les plus grands principes de la Morale; & que par-là ces difficultés, loin de fournir des armes pour combattre le Dogme, se tournent en preuves pour le défendre. Telles sont les difficultés de ceux qui prétendent que E 4

104 LISTE CHRONOLOGIQUE DES l'Amour de Dieu n'est pas de précepte, mais

feulement de conseil.

3. Un Sentiment qui fe trouve faux en 3. Règle. Morale, ne peut être vrai en spéculation : s'il est opposé à la Vertu, il l'est auffi à la Telle est l'Opinion du Péché Phi-Vérité. losophique & de la Probabilité; deux Opinions inféparables, & qui ne peuvent fe foutenir dans la pratique & la spéculation, parce qu'elles ouvrent la porte à toute forte de relâchemens. La Probabilité substitue un faux principe de crédulité aux principes folides & véritables; elle ébranle tout l'édifice de la Religion, elle met dans une même balance la Vérité & l'Erreur, elle les pèse également, sans choix, sans préférence, & elle donne à l'une & à l'autre le même poids, la même sureté, le même mérite.

4. Un Sentiment est certain en Théolo-4. Règle. gie, lorsqu'on ne peut le combattre, qu'ausfitôt on ne tombe en des absurdités insoutenables. Les Géomètres emploient fouvent cette manière de raifonner, elle décide ; & cette espèce de démonstration est encore plus victorieuse dans l'ordre moral, qu'elle ne l'est dans l'ordre mathéma-

tique.

D. Pourquoi les Auteurs des Catalogues Pourquoi les faiseurs des Hérésies sont-ils si peu d'accord entre

de Catalo- eux? wues d'Hé-R. C'est qu'ils ne se servent pas tous de

réfies sont la même règle pour déterminer les sentimens cord entre qu'ils qualifient d'hérétiques. Les Protestans n'ont d'autre règle de leur Foi que l'Ecriture Sainte. Chez les Catholiques c'est l'Eglise qui décide des Articles de Foi dans

un Concile écuménique: quelques-uns même

me d'entre eux prétendent que l'autorité infaillible appartient aufi au Siège de Rome, d'durtes enfin l'ont accordée au feul Souverain Pontife. Une autre fource de cette discordance vient de la différence des idées attachées au mot d'Héréfie, pluseurs ayant entendu par ce terme toutes les erreurs qui ont rapport à la Religion.

D. Que doivent observer ceux qui dressent Excès que

des Catalogues d'Héréfies?

R. Ils doivent éviter deux excès oppo Catalogiélés, dont l'un est de faire des Hérésies qui ne sont point, & l'autre d'oublier des Hérésies qui le sont essentiers de Catalogues d'Hérésies sont rarement tombés dans ce dernier défaut, mais le prémier leur a été fort ordinaire.

Philiftrate, Evêque de Breffe, feint quan. Philiftrate tité d'Héréfies qui n'ont jamais exifié, & a trop quelquefois il met au nombre des Héréfies groff la des Sentimens véritables, ou du moins problématiques. Delà vient qu'il a fait un Catalogue fi nombreux d'Opinions hérétiques. El met, par exemple, au nombre des Hérétiques, ceux qui ne fe fervent pas de la Version des Septante, & qui hui en préférent une autre. Cet Auteur compte 20 Hérésies avant Jésus-Christ, & 128 depuis la naissance du Sauveur jusqu'à l'an 380 qu'il écrivoir.

St. Epiphane nous a donné un Traité des St. Epi-Héréfles, où l'on voit un grand zele, qui phane aufn'est pas toujours reglé par la charité. Il simet au rang des Héréfies les Opinions des Juifs, des Samaritains, des Grecs, des Seythes mêmes & des Barbares. On voit parlà que ce Saint mettoit au nombre des Hérésies les erreurs qui avoient rapport à la

E 5

206 LISTE CHRONOLOGIQUE DES

Religion. Cependant les Catalogiftes, out ont voulu parler plus exactement, ont diftingué les Hérétiques des Infidèles.

L'envie de créer des Héretiques, commune du

L'envie de créer des Héretiques étoit affez commune du tems de St. Epiphane. On a vu dans son siècle St. Mélice, St. Eusèbe de Samosate, St. Cyrille de Jérusalem tems de St. paffer pour des Ariens à Rome, parce qu'ils Epiphane. refusoient d'admettre le terme de Consustan-

Cependant St. Athanase les croyoit ciel. bons Catholiques à Alexandrie : Nous disputons avec eux , dit-il , comme avec des Frères qui pensent comme nous sur la Doctrine, & qui

ne disputent que sur des expressions.

On peut douter qu'il y ait eu des Prédefdes Prédes- tinatiens au cinquième siècle. Il y en a qui prétendent que les Théologiens qui se sont tinatiens. imaginés cette Hérésie, ont donné cette antiquité à la maladie qu'ils ont de faire des Hérétiques de toute espèce. On a beaucoup disputé dans le dernier siècle pour savoir s'il vavoit eu réellement des Hérétiques

de ce noin.

St. Jean Damascène a groffi son Livre St: J. Damascene a d'Hérésies dont l'existance est des plus doutrop groffiteuses. Les Heicètes, les Gnosimagnes, les fon Livre Heliotropites, les Théropsychites, &c. sont des Hérédes noms ausi inconnus aux Anciens que fics. les erreurs attribuées aux Hérétiques auxquels on les donne, font bisarres & ridicu-

les. Ce Saint, en les omettant, auroit épargné à ses Editeurs les Notes critiques qu'ils ont faites pour réalifer ces prétendus Hérétiques, dont l'existance, après tant de travaux, refte au moins incertaine.

Mais le zèle pour créer des Hérétiques Depuis n'a jamais plus éclaté que depuis le onzième quel tems fiècle, dans lequel les Papes se sont arrogé le zele cette

cette puissance absolue si préjudiciable à la pour créer Foi & aux bonnes Mœurs. C'est depuis ce des Hérétiens qu'une Opinion a été déclarée héréti. que a le que ou orthodoxe sur l'autorité du Souve plus éclaré, rain Pontise. C'est la règie qu'on a suivie pendant plusseurs siècles, & que l'on suit encore en Italie, en Allemagne, &c. pour

difeener les Catholiques des Hérétiques.

Tout Sentiment contraire aux intérêts du Tout SenPape, a passé pendant longtems pour héréti-timent
que, & passé pendant longtems pour tel en Itacontraire
sile. Un Prince soutenoit il les droits de sa ux intéSouveraineté, l'indépendance de sa Couronne; le Pape prétendoit lui être supérieur, de comme
& le jugeoit Vassa dépendant du St. Sie hérétique.

ge. Si le Prince refusoit de se soumettre à la sentence du Pontife : c'étoit un Hérétique déclaré, on prêchoit la Croifade contre lui, & on déclaroit ses Sujets absous du Serment de Fidélité qu'ils lui avoient prêté. L'Histoire fournit plusieurs exemples de cesexcès funestes éprouvés par les Empereurs Henri IV, Frédéric II, Othon IV, Louis de Bavière, & d'autres Princes. Boniface VIII ofa avancer dans une Bulle, que de nier le pouvoir du Pape sur le temporel des-Rois c'étoit retomber dans l'Héréfie des Manichéens, parce que c'étoit admettre deux Principes. Et, afin que personne ne niât ce prétendu pouvoir sur les Couronnes, ce Pontife fe promena un jour dans Rome avec les habits & les autres ornemens de l'Empire, faisant porter devant lui une Epée nue, tandis qu'il crioit : Ecce duo gladii, bic vides . 6 Petre . Successorem tuum , & tu falusifer Christe, cerne Vicarium tuum.

C'est sur cette autorité du Souverain Pon-Les Jantife, qu'en France comme en Italie, cer-iénisses, E 6 tains ceux qui 108 LISTE CHRONOLOGIQUE DES

ne reconnoissent par l'infaillibilité du Pape, regardes comme Héretiques.

tains zèlés ont compté parmi les Hérétiques, les plus grands défenseurs de la Religion Romaine, & qu'ils regardent encore comme tels les Janfénistes, tous ceux qui refusent de figner la Constitution Unigenitus, ceux. qui ne reconnoissent pas l'infaillibilité du Pape, sa Juridiction universelle sur toute i'Eglife, & sa supériorité au dessus des Conciles écuméniques. L'Evêque d'Orenía ayant dit dans le Concile de Trente, qu'il doutoit de cette supériorité, & qu'il vouloit l'examiner; le Légat Crescentio répondit : Celui qui doute en matière de Foi est Hérétique . & des-là vous en êtes un. Bien avant le seizieme siècle le nombre des flatteurs de la Cour. de Rome étoit si grand, qu'on s'exposoit à être traité d'Hérétiques en les contredisant.

lugement fur les Intalogues des Livres hérétiques.

C'est encore sur l'autorité du Pape que l'on a groffi les Index, ou les Catalogues dex ou Ca- des Livres hérétiques dans les Païs d'Inquifition. Il faut beaucoup de discernement pour lire ces Catalogues, & pour s'y fier avec fureté, autrement on pourra détefter comme Hérétiques un grand nombre de perfonnages illustres, qui ont toujours vêcu & qui sont morts dans le sein de l'Eglise Romaine.

Fr fur quelques Catalogiftes modernes.

C'est enfin sur les Bulles des Papes, l'autorité de l'Inquisition, & la sévérité des Indices, que plusieurs Auteurs modernes s'appuient dans le dénombrement qu'ils ont fait des Livres hétérodoxes : elles ont fervi de règles au Carme Louis Jacob de St. Char, les dans sa liste des Hérétiques qui ont écrit contre la personne & l'autorité des Papes, & que l'on trouve à la fin de sa Bibliothèque Pontificale. Mr. Mallet dans fon Histoire des Hérésies, & le Cordelier Pinchinat dans fon PRINCIPAUX HERETIQUES. 109 fon nouveau Dictionnaire historique & chronologique des Hérésies, ont eu ces modèles en vue.

D. De quelle utilité peut être l'histoire utilité de

des Hérésies?

R. Cette histoire est d'autant plus inté des Héréressante, que leur naissance, leurs progrès, sies, leurs condamnations, rentrent dans l'Hisstoire générale.

- D. Quelle idée doit-on se former des Ou- Nous n'avrages qui ont été publiés sur cette matière? vons rien R. On peut juger par ce que nous venons de suffisant.

R. On peut juger par ce que nous venons de tumis de dire, que nous n'avons encore rien qui fur cette nous fasse bien connoître cette histoire: on matière. remarque fur-tout dans les Auteurs qui l'ont entreprise, un zèle souvent mal réglé, trop de prévention, trop de négligence. Une pareille histoire demande un Ecrivain judicieux, & qui ne soit pas animé d'un faux zèle.

D. Quels Auteurs ont traité cette matière?

R. Outre ceux que nous avons déja cités ci-desfus, nous avons une histoire des Héréfies affez ample publiée en 1705 par l'Abbé Dominique Bernini. Ce que le Sieur de Sainte Garde en a donné en 1697 n'est pas assez détaillé. Le Père Doucin, Jésuite, a publié ce qui regarde les Héréfies d'Origène & de Nestorius. Nous avons l'histoire de l'Arianisme par le Père Maimbourg; mais elle est beaucoup mieux détaillée dans la Vie de St. Athanase de Mr. Hermant. de Beaufobre ne laisse rien à desirer dans ce qu'il a écrit touchant les Manichéens. peut consulter la Vie de St. Augustin pour ce qui concerne Pélage & ses Sectateurs. Le Père Maimbourg nous a donné l'histoire des · E 7

PIO LISTE CHRONOLOGIQUE DES Iconoclastes. Les Albigeois & les Vaudoisfont quelquefois réunis dans les mêmes Ouvrages ; & c'est ce qu'a fait le Père Benoît Dominicain. Le Père Langlois, Jésuite, a parlé en particulier des Albigeois & des-Croisades prêchées contre eux. Mr. Lenfant a fait connoître les Hussites. On connoit l'histoire des Variations des Eglises Protestantes par Mr. Bossuet. Mais si l'on traite les Protestans d'Hérétiques, ils traiteront de même les Catholiques Romains. Mrs. Jurieu, Basnage, & autres Ecrivains Protestans ont répondu à Mr. Bossuet, & ils n'ont garde de convenir que les Réformés doivent être mis au nombre des Hérétiques. Le Père Maimbourg a écrit l'histoire du-Calvinisme; mais il a eu pour adversaires Mrs. Bayle & Jurieu. Mr. Soulier nous a auffi fait connoître le Calvinisme. L'histoire des Fanatiques d'Allemagne, de ceux des Sevennes, des Sociniens, des Anabaptiftes, des Mennonites, des Quakers', &c. fe trouve décrite dans un grand nombre d'Ouvrages, & on peut consulter ce que nous en avons dit dans le prémier Tome decet Ouvrage. Il s'est établi depuis peu en Hollande une nouvelle Secte, qui commence à faire des progrès (a).

D. Fai-

<sup>(</sup>a) Les Hemhuters; ils ont pour Chef le Baron de Sckendorf, qui fait fa réidence en Allemagne. Les Minittes Hollandois mettent tout en œuvre pour porter le Magisfirat à les chaffer, comme une Secte pernicieuse, & dont les dogmes, diffent-lis, font horreur. On prétend cependant que ce font de bonnes gens, qui fe tienment tranquiles, & vivent en bons Citovens. Ils 'affemblent à Zeist, dans la Province d'Urrecht, à deux lieuse de la Ville de ce nom. Il ont un

D. Faites-moi, je vous prie, connoître Liste des les principales Hérésies qui se sont manises. Hérésies, tées depuis l'établissement de l'Eglise Chrétienne.

R. En voici une Liste chronologique; mais in e faut la lire, comme toutes les autres qu'on en a données, qu'avec les précautions qui viennent d'être indiquées. Nous autres Auteurs modernes, nous ne sommes que les copistes des Anciens, & rarement nous nous trouvons en état de corriger les erreurs dans lesquels un faux zèle a pu les faire tomber. Nous n'avons pas aujourdhui toutes les pièces de ces procès. Souvent in n'y a que l'Aggresseur qui parle, il est juge & partie.

Simon , surnommé le Magicien , est re- Ans de gardé comme le prémier des Hérétiques, & L. C. le Chef des Simoniaques. Son histoire fe trouve dans le huitième Chapitre des Actes Simon le des Apôtres; on y apprend quelle est l'ori. Magicien, gine & la nature de la Simonie, combien simoniaelle est odieuse, & avec quelle sévérité el- ques. le doit être punie. Dans le tems que Philippe Diacre fut en Samarie pour y prêcher la Foi, il y convertit plusieurs personnes. qui furent touchées de la fainteté de ses paroles, & du grand nombre de ses miracles. Simon, qui avoit pendant longtems féduit toute la ville par ses enchantemens, se fit baptizer comme les autres, & s'attacha à Philippe. Les Apôtres, fachant que la Samarie avoit embrasse la Foi, y envoyèrent-St. Pierre & St. Jean, afin de donner à ces nouveaux Convertis le St. Esprit qu'ils n'avoient point encore recu. Simon ayant vu.

Ministre, qui prêche en Allemand. Il a déja paru contre eux un grand nombre d'Ouvrages écuits en Hollandois.

ITE LISTE CHRONOLOGIQUE DES que ces deux Apôtres faisoient descendre le St. Esprit par l'imposition des mains, leur offrit de l'argent, en les priant de lui donner cette puissance, afin que ceux sur qui il imposeroit les mains, recussent aussi le St. Esprit. St. Pierre irrité de la témérité de cet homme, lui dit: Que votre argent périsse avec vous, qui avez cru qu'on pouvoit avec de l'or acheter le don de Dieu.

C'est ainsi que Simon sut anathématisé. Cérinthe & Ebion nioient la Divinité de Jésus-Christ, & vouloient confondre les Cé-& Ebion. rémonies Iudaïques avec les Chrétiennes.

Les Offéens disoient qu'on pouvoit & de-50. voit dissimuler sa Foi.

Les Offéens. Hymenée prétendoit que la Résurrection.

10. étoit déja faite, & ne se feroit plus. Hymenée. Philétus nioit la Résurrection des Corps.

Alexandre excommunié par St. Paul, pour Philétus. avoir dogmatifé contre la Foi. 56.

Alexan-Nicolas, Diacre d'Antioche, Chef des Nicolaites, vouloit que tout jusqu'aux femmes fût commun entre les Chrétiens. Ils fe Les Nicolivroient dans leurs Assemblées aux crimes

laïtes. les plus infames.

dre.

106.

Ménandre, né en Samarie, adopta les erreurs de Simon le Magicien & des Nicolaites. Il soutengit, que le Monde avoit été créé par les Anges; que lui-même étoit la toute puissance de Dieu le Père, & l'unique Sauveur des Elus, qui ne pouvoient obtenir le falut que par fon art magique. Disciples étoient fort déréglés, comme la plupart des prémiers Hérétiques.

Basilides établissoit deux prédestinations:

105. Bafilides. l'une au falut, l'autre à la peine.

Elxaï nioit la Divinité de J. C. & prétendoit que c'est un crime de souffrir se mar-Elxai. tyre.

| ,                                            |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| PRINCIPAUX HERETIQUES. 113                   |                 |
|                                              |                 |
| Saturnin adoptoit les anciennes Hérésies.    | 115.            |
| Les Gnostiques, c'est à dire éclairés, ad-Sa |                 |
|                                              | 120.            |
|                                              | s Gnof-         |
| Papias, Millénaire, croit que les SS. ré-tie | ques.           |
|                                              | apias.          |
| que d'entrer dans la gloire.                 | 120.            |
| Carpocrates adopte les erreurs de Simon      | arpocra4        |
| e Magicien & des Nicolaïtes.                 | \$.             |
| Prodicus, Chef des Adamites, qui étoient Pr  | 130.            |
| ouds pendant la prière.                      |                 |
|                                              | arcion.         |
| Cerdon admet deux principes.                 | 141.            |
| Valentin admet plusieurs Dieux, & d'au-      | erdon.          |
|                                              | 142.            |
|                                              | lentin.         |
| Théodotes, le Corroyeur & le Banquier,       | 142.            |
|                                              | héodo-          |
|                                              |                 |
| Les Quartodecimans célèbrent la Pâques Co    | lorbale.        |
| e meme jour que les juits.                   | 158.            |
| Bardesanes suit Valentin.                    | s Quar-         |
| Tatien, Chef des Abstinens, suit Satur-to-   | deci-           |
| ili de valentili.                            | ans.            |
| Lucien admet deux principes.                 | 163.<br>ardesa- |
| Appelles veut que J. C. n'ait eu un corps ne | S.              |
| n'en apparence.                              | 170.            |
| Les Montanistes, Phrygiens, Cataphry- I      | ucien.          |
| iens. Encratites & Catarres font les ma-     | 175.            |
| nes; ils attaquent le mariage.               | rpelles.        |
|                                              | es Mon-         |
|                                              | iftes.          |
| Les Séthiens veulent que Seth ait été le     | 187.            |
| Séritable Christ.                            | s Ophi-         |
| Patrice veut que l'homme ait été produit tes |                 |

Patrice veut que l'homme ait été produit 189.

par le Démon.

Les Caïn

Les Apostoliques refusent d'obéir à l'E tes.
glise. Théodose fait des Loix contre eux.
Ter-thiens.

195, Patrice, 204. Les Apostoliques,

114 LISTE CHRONOLOGIQUE DES

Tertullien fuit Montan, croit Dieu cor-Tenullien, porel; condamne les deuxièmes Noces, la Pénitence, & a d'autres erreurs.

Praxéas nie les trois Personnes en Dieu. 207. Hermogènes suit Praxéas, & dit la Ma-Praxéas. tière éternelle. 201.

Mermogè-Origène a eu quelques erreurs, mais fans

nes. opiniâtreté; il se soumet à l'Eglise. 230. Noët nie qu'il y ait trois Personnes en

Origène. Dieu, mais il y reconnoit diverses opéra-240. Moct. tions & dénominations.

Bérille, de Bostre, vouloit que J. C. sût 241. Bérille. un pur homme.

246. Les Arabes croyent que l'Ame & le Corps Les Arameurent & reffuscitent ensemble.

Novat, Prêtre de Carthage, détruit avec 250. Novat. Montan la Pénitence & les fecondes Noces : fait un Schisme contre St. Cyprien, & en fomente un à Rome contre le Pape Corneille.

Les Esquinistes, Secte peu suivie, adop-Les Efquitent en même tems les erreurs de Montan. nistes.

de Novat & de Sabellius. 250

Valésius, Philosophe Arabe, croit que la Valéfius. concupiscence ôte à l'homme sa liberté, & que pour être fauvé il faut se faire Eunuque.

Novatien. Prêtre de Rome, fait Schisme 251. contre le Pape Corneille, refuse la Péniten-Novatien. ce à ceux qui sont tombés après le Baptême, & profcrit les secondes Nôces. Il sut condamné en plusieurs Conciles, sur-tout à

Nicée en 325. Sabellius de Ptolémaïde en Egypte, Dis-Sabellius, ciple de Noët, prétend qu'il n'y a qu'une personne en Dieu.

Les Paulia-Paul, Evêque de Samosates, Chef des niftes. Paulianistes, nie la Divinité de I. C.

Manès, Chef des Manichéens, Secte fort éten-

PRINCIPAUX HERETIQUES. 115 étendue, Payen & Persan de Nation, se fait chef des baptifer, mais rejette ensuite tous les Sacre-Manimens, même le Baptême, soutient qu'il y a chéens. deux Principes, un bon & un mauvais.refuse l'obéissance aux Puissances, comme dangereuse, prétend que l'ancienne loi vient du mauvais principe, qu'elle est mauvaise, & que tous les Prophètes sont damnés. Ils ont été terrassés par St. Augustin. Bayle leur a prêtés de nouvelles armes pour se défendre, & même pour attaquer.

Hiérax, Philosophe Egyptien, Chef des 286. Hiéraciens, qui croyolent que Melchisédech Les Hiéras étoit le St. Esprit, & nloient la Résurrec-

tion.

Mélèce, de Thèbes en Egypte, Evêque de Lycopolis en ce Royaume, & Chef des Les Mélés Méléciens, fit feulement un Schisme contre ciens.

l'Evêque d'Alexandrie.

Donat, Evêque de Casenoire en Numidie Province d'Afrique, Chef des Donatif- Donat, tes , ne fut d'abord que Schismatique : il nie Chef des la validité du Baptême donné par les Héré-testiques , & rejette l'infaillibilité de l'Eglife. Ses erreurs se sont fort étendues en Afrique, & ont été très fortement combattues par St. Augustin & condamnées par les Conciles. Arius , Chef des Ariens condamné à Ni- Chef des

cée, foutenoit que J. C. n'étoit pas Dieu, Ariens. mais un pur homme. Coluthe, Chef des Coluthiens, nioit la Les Colu-

Eunomius . & les Eunoméens , Ariens Eunomius. très furieux.

Les Eusébiens, ou Ariens, Disciples d'Eu- Les Euséfèbe de Nicomedie.

Audée, Chef des Antropomorphites, fait Les Antre-Dieu corporel, pomorphi-Les ice.

LIG LISTE CHRONOLOGIQUE DES

Les Acaciens ou Demi-Ariens, Disciples Les Aca- d'Acace.

ciens. Bafile, Evêque d'Ancyre, Chef des De-

Les Demi- mi Ariens. Photin suit les erreurs de Noët & de Paul Ariens.

de Samofate. 342. Photin. Aérius égaloit les Prêtres aux Evêques. 350. Aétius, Disciple d'Arius, écrit contre la

Aérius. Ste. Trinité, & déclame contre J. C. 356.

Macédonius a rejetté la Divinité de I. C. Actius. & celle du St Esprit: il fut condamné par 360. Macedole Concile Général de Constantinople en 381.

pius. Apollinaire dit que J. C. a pris un corps Apollinai- céleste, à qui la Divinité servoit d'ame. Dadoès met deux Principes. ıc.

Helvidius attaque J. C. & la pureté de la 378. Dadoès.

Ste. Vierge. 280.

Priscillien, Espagnol, suit les Manichéens. Helvidius. Jovinien, Moine de Milan, nie la virgi-380. Priscillien, nité de la Ste. Vierge.

Les Collyridiens adoroient la Ste. Vier-382. Jovinien.

382.

Pélage, Chef des Pélagiens, nie le Péché Les Collyoriginel, la nécessité de la grace. & que la ridiens. Charité vienne de Dieu. 400:

Vigilance, Prêtre Espagnol, attaque le Pélage, Chef. des culte des Saints & de leurs Reliques , le Pélagions. célibat & la vie Monastique.

404. Les Célicoles, espèce d'Hérétiques, qui Vigilance.

406. adoroient le Ciel. Les Céli-Victor-Vincent, Prêtre Afriquain, croit coles. que l'ame est une portion de la Divinité. 415.

Vitalis, Prêtre Afriquain, croit que la Victor-Foi n'est pas un don de Dieu. Vincent. Paterne croit que l'homme est l'ouvrage

420. Vitalis. du Démon.

420. Les Semipélagiens affurent que l'homme Paterne. pouvoit commencer de lui-même fon falut, & 420. Les Semique.

que la Grace n'étoit nécessaire que pour per- pélagiens, févérer.

Nestorius soutient deux Personnes en J. C. Eutyches, Chef des Eutychéens, pré-Neftorius, tend qu'il n'y a qu'une Nature en J. C. Dioscore d'Alexandrie protège les Euty

Eutychès.

chéens. Les Prédestinations, établis par Lucide Prêtre Gaulois, croient qu'il v a une Pré-Les Prédestination à la vie éternelle, & une à la destinadamnation.

Zénon d'Isaurie, Empereur & auteur de l'Hénoticon, prétend unir les Catholiques d'Haurie. & les Eutychéens.

Pierre le Foulon ou Gnaphée, faux Evêque d'Antioche, Eutychéen.

Pierre le

Sévère, Evêque d'Antioche, Arien, dé-Foulon. clame avec tant de fureur contre J. C. que l'Empereur Justin lui fit couper la langue; il vent que le Corps de J. C. soit soumis aux passions, de même que celui des autres hommes.

Julien, Evêque d'Halicarnasse en Asie. fuit Eutyches & prétend que le Corps de L Julien.

C. n'avoit pas souffert.

Thémiltius, Diacre de l'Eglife d'Alexandrie, Chef des Agnoètes, veut que J. C. Thémifn'ait pas eu connoissance des Mystères , non tius , Chef des Agnoèplus que du jour du Jugement.

Les Barfaniens publicient que J. C. n'a voit fouffert qu'en apparence. laques Barduc Zanzale, Syrien & faux niens

Evêque, après avoir été Eutychien, en feigne de nouvelles erreurs; que le bapte zaliens ou me d'eau étoit inutile, & qu'il fa!loit bapti- lacobites. fer par le feu, ou l'application d'un fer rouge. Ses Disciples, nominés Zanzaliens ou Jacobites, ont fait pluffeurs branches, qui

# 118 Liste Chronologique Des

ont augmenté leurs erreurs.

Les Tritéîtes, dont l'Auteur fut Jean Phi-Lcs Triloponus Grammairien, qui foutenoit dans la teites. Ste. Trinité trois Dieux & nioit la Réfurrection.

Les Origénistes font beaucoup de bruit. Les Origé-Les Monothélites, qui faisoient une brannistes. che des Eutychéens, ne reconnoissoient 540. qu'une Volonté en J. C. qui étoit la Volonté Les Mono-Divine. Théodore, Evêque de Pharan en thélites.

Arabie, est Auteur de cette Hérésie, qui a fait beaucoup de ravage dans l'Eglife, & qui a été condamnée par le Concile Général de Constantinople en 680.

Mahomet a fait une Religion nouvelle Mahomet. du Judaïsme & du Christianisme, avec les idées qu'il y a jointes. Il n'admet qu'une Personne en Dieu, il prétend que Dieu prédestine les hommes au bien & au mal; oue I. C. étoit le Prophète du Seigneur, crucifié seulement en apparence; que quoique I. C. ne foit pas mort, cependant il mourra & reffuscitera; que les Démons seront sauvés; que la feule Circoncision est nécessaire: il permet toute volupté des sens, la Polygamie & le Divorce. Il fe vante d'être le plus grand des Prophètes & l'Envoyé de Dieu. L'Alcoran contient sa Religion.

Fuite de Mahomet, où commence l'Epo-Fuite de que ou l'Hégire des Arabes, Turcs, Mau-Mahomet, res , Perfans & généralement de tous les Mahométans. Mais leur année est Lunaiıc. re, ainsi d'onze jours plus courte que l'an-

née des autres Nations. C'est vers ce temsci que les Mahométans commencent à faire de grands progrès & qu'ils étendent leur Religion par la voie des armes.

Sergius, Patriarche de Constantinople, Sergius. eft

est un des plus zèlés désenseurs des Monothélites, dont les erreurs sont dans ce siècle beaucoup de ravages dans l'Eglise : il trompa par ses Lettres le Pape Honorius.

Cette année parut un Edit de l'Empereur
Conftans, nommé le Type, donné en fa.
Veur des Monothélites; mais qui défendoit
Geulement d'agiter la question des deux vonommé le
lontés en Jétus-Christ. Cet Edit confirmoit type.
l'Edit ou l'Etète d'Héraclius, composé par
le Patriarche Sergius l'an 638, qui défendoit pareillement de parler d'une ou de deux
Opérations ou Volontés en J. C. Ce Type
ou Ordonnance fut condamné par divers Conciles, & sur-tout par le sixème Concile Général de l'an 680.

Les Agionites, branche des Abstinens, 650, qui se disoient plus parsaits que les autres; Les Agiomais cette Hérésie ett à peine connue. & nites.

n'a eu que très peu de suite.

Les Ejectes, Moines de Syrie, qui prétendoient que la Prière, pour être agréable tes, à Dieu, devoir être faite en dansant. Ces Hérétiques sont peu connus.

Polychronius, Prêtre & Moine, après a- 684. voir été interrogé & enfuite condamné dans Polychrole VI Concile Général, perfifte dans l'Hé-nius.

réfie des Monothélites.

'Les Pauliciens, nouvelle Secte, tirent 688. leur nom de Paul Evêque de Samofare en Samofare en Arménie. Il fuivoit les erreurs des Mani-Chef des chéens fur les deux Principes, l'un bon & Pauliciens. Pautre mauvais ; nioit que la Ste. Vierge fût la Mère de Dieu; attaquoit le Myftère de l'Eucharifieir rejettoit le Baptême; prétendoit qu'on pouvoit diffimuler la Foi ; recevoit quelquefois la Communion avec les Fidèles. Les Pauliciens faifoient baptifer leurs

enfans dans les Eglifes Catholiques.

Baanès, Chef d'une Secte de Manichéens

Baanès. fortie des Pauliciens.

701. Les Agoniclites, espèce de Fanatiques
Les Ago- qui n'ont pas fait de Sede, ne faiolient leurs
prières qu'en dansant, & ne vouloient pas
qu'on priàt à genoux; mais cette Hérésie
n'a pas eu beaucoup de suite, ni de Sectateurs.

724. Léon d'Ifaurie . Chef des Iconoclaftes.

600.

Léon d'Ifaurie, devenu Empereur en 717, détruits toutes les Saintes Images, qui étoient dans les Eglifes: il est le Chef des Iconoclastes, ennemis du culte qui leur est rendu. Ces Hérétiques ont causé beaucoup de troubles dans l'Églife. Ils furent principalement condamnés par le second Concile de Nicée en 778, & de Constantinople en 786.

742. Aldebert.

Aldebert, Prêtre François condamné au Concile de Leptines en 743, décrioit les Eglifes, ou Affemblées publiques des Fidèles; fe difoit Prophète; excufoit la Fornication & l'Adultère, & cependant vouloit parottre d'une morale très auftère.

742. Clément, Prêtre Ecolfois & Héréfiarque, Clément, parut en même tems qu'Aldebert, foutint à peu près les mêmes erreurs, & futcondamné dans les mêmes Conciles; mais ces deux Héréfiarques firent peu de progrès & curent très peu de Dictiples. Leur vie corrompue les fit regarder avec horreur, & ils furent condamnés encore par les Conciles de Soiffons, d'Allemagne & de Rome en 744 &

745. 1. Les Pauli-Joanniftes, Disciples de Paul 1. Les Pauli- & de Jean Arméniens, suivoient les erreurs Joannistes, de Valentin & de Manès.

rélix d'Urgel, Espagnol, prétendoit que d'Urgel. J. C.

7. C. n'étoit que Fils adoptif de Dieu, & attaquoit le culte des Images. Il fut condamné au Concile de Ratisbonne en Allemagne l'an 792, à celui de Rome en 700. & en d'autres. Mais après fa condamnation il renonca extérieurement, à ses erreurs; & l'on doute de la sincérité de sa conversion.

Elipand, Evêque de Tolède, tomba dans les mêmes égaremens, & les foutint avec encore plus d'obstination. On croit cependant qu'il se convertit sincèrement. Leurs Héréfies furent condamnées en divers Con-

ciles.

Claude Clément, Espagnol, Evêque de Turin , suivoit les mêmes erreurs que Fé-Claude Clément. lix d'Urgel, & prêchoit contre les Images. Il s'emporta même avec fureur contre les réprésentations de la Croix : il fut d'abord réfuté par l'Abbé Théodomir, auquel il répondit. Sa réponse fut dénoncée à l'Empcreur Louis le Débonnaire, qui l'avoit fait Evêque de Turin. L'Empereur la fit examiner par les Evêques, qui la condamnèrent. Jonas Evêque d'Orléans & Dungale Diacre écrivirent contre cet Hérétique. Clément avoit fait plusieurs Commentaires sur l'Ecriture Sainte. Ce qu'il a écrit fur l'Epitre aux Galates est imprimé dans les Bibliothèques des Pères. Ses autres Ouvrages sur l'Ecriture Sainte sont restés en manuscrit.

Thiota, fausse Prophétesse, attira beaucoup de Peuple & même beaucoup d'Ecclé- Thiota. fiattiques, auxquels elle annonçoit que la fin du Monde alloit arriver cette même année. Elle s'attira beaucoup de présens; mais déférée au Concile, elle y fut condamnée & fustigée par ordre des Evêques.

Tome IV.

Elipand.

# 122 LISTE CHRONOLOGIQUE DES

147. Gottefcelq.

Gottescalq, Moine Bénédictin de l'Abbave d'Orbais, Diocèse de Soissons, soutenoit que les Damnés étoient prédestinés à la réprobation ; que J. C. n'est mort que pour les Elus, & que l'homme avoit perdu sa liberté. Il fut condamné plus d'une fois, & enfermé dans une étroite prison, où il mourut.

Photius, faux Patriarche de Constantino-Photius, ple, a formé le Schisme, qui subsiste encore aujourdhui entre les Eglises Grèque & Latine, en refusant de se soumettre au Siège de Rome, & ne regardoit pas le Pape comme Chef visible de l'Eglise. Il fut condamné par le Concile Général de Constantinople de l'an 876. Il enseignoit que le St. Esprit ne procède pas du Fils.

Jean Scot a écrit contre la Présence réel-Jean Scot. le de J. C. dans le Sacrement de l'Euchariftie. Bérenger se servit extrêmement du Livre de Jean Scot pour se confirmer dans fes égaremens. Ce Livre, qui a été imprimé en Angleterre, fit beaucoup de bruit vers la fin du IX siècle, & fut réfuté par Adrevald Moine Bénédictin de l'Abbaye de Fleury, ou St. Benoit fur Loire. & a été publié par Don Luc Dacheri dans le Spicilège. Les erreurs de Scot Erigène fur la Prédestination , n'étoient pas moins grandes : non seulement il ôtoit le Péché Originel & l'éternité des peines : mais il établiffoit encore une Prédestination absolue.

Nouveaux Manichéens en France & en I-Etienne & talie. Les Chefs furent Etienne Ecolatre de St. Pierre le Puellier, & Lisoius Cha-Chefs des noine de Ste. Croix d'Orléans. Ils rejettoient

fon tems.

Il fut réfuté par tous les Grands Evêques de

PRINCIPAUX HERETIQUES. 123.

toient l'Ancien Testament, nioient que I. Mani-C. fût né de la Sainte Vierge , ni qu'il eût cheens. fouffert pour les hommes, ni qu'il fût mort & reffuscité; n'admettoient pas l'efficacité du Baptème; nioient la Transubstantiation, l'invocation des SS. le mérite des bonnes œuvres, s'affembloient nuitamment & en fecret ; enfin ils fe livroient à toutes fortes d'impuretés, Robert, Roi de France, en follicita la condamnation l'an 1017, au Concile d'Orléans : ils furent livrés au bras féculier & brulés.

Hérésie publiée dans le Diocèse de Cambray, par Gandulphe qui rejettoit tous les Sacremens, le culte des Saints, des Ima- Phe. ges & de la Croix, & prétendoit que pour être justifiés & sauvés, il suffisoit d'avoir une justification particulière, que ces Hérétiques s'attribuoient, indépendemment de toutes les pratiques reçues univerfellement dans l'Eglise. Ils furent condamnés par le

Concile d'Arras de l'an 1025.

Michel Cérularius, Patriarche de Constantinople, confirma les Grecs dans le Schifme, commencé par Photius. Il accusa mê. Cérulame l'Eglise Latine de plusieurs erreurs imaginaires, par exemple, de ce que les Latins faisoient raser leur barbe, de jeuner le Samedi, de prononcer à haute voix quelques paroles du Canon de la Messe, de se donner le baiser de paix dans l'Eglise, de ne pas chanter l'Alléluia dans le Carême, & autres de cette nature. Ce Patriarche fut excommunié par le Pape Léon IX.

Bérenger , Archidiacre d'Angers , est re- 1048. gardé comme le Chef des Sacramentaires. Bérenger, Il prétendoit que le Sacrement de l'Eucha-Sacrameariftie n'étoit qu'une figure du Corps & du taires.

Sang

124 LISTE CHRONOLOGIQUE DES

Sang de Jélus-Chrift, & qu'il n'y avoit pas de changement dans la fubilance du Pain & du Vin. La revolte fut générale contre lui; il fe rétraéta & retomba plufieurs fois dans les mêmes égaremens. Enfin il mourut pénitent l'an 1088 (a).

Jean Philolophe.

jean Philosophe', surnomme l'Italien, a voulu soutenir la Métempsicole ou la transmigration des Ames selon Pytagore, & introduire les idées de Platon dans la Religion. Il sur condamné à Constantinople en 1084.

Wecelin, nommé Archevêque de Ma-Wecelin, yence, foutint qu'on ne pouvoit excommunier ceux qui n'avoient aucuns biens temporels. Il fut condamné par le Concile de Quedlinbourg en Saxe l'an 1085; mais il

n'a pas fait de Secte.

le Maître d'Abelard.

1110. Basile, Médecin, Chef des Bogomilles,
Basile, Manichéen brulé à Constantinonle en ALLY.

Basile. Manichéen brulé à Constantinople en 1118. Chef des Bogomiles. Pétrobrussies, attaqua le Bâptême, l'Euthaties.

Pierre de Bruys, Chef des Petrobrufsiens,

(a) Ce Sentiment de Bérenger n'est regardé comme héréquie que par les Catholiques Romains. En lifant les listes des Heréses, & même celle-ci, il ne faut pas perdeu de vue les règles que nous avons établies, ci-dessus. Les Protestans, qui out adopté la Doùtrine de Bérenger, fe croient très orthodoxes; ils ne se regardent pas comme Hérétiques pout avoir été condamnés par l'Eptile Romaine, PRINCIPAUX HERETIQUES. 125 charstie, les Eglises & la Croix. Il sut brulé vis en 1146.

Arnaud de Breffe foutenoit les erreurs Arnaud des Pétrobruffiens, & attaquoit fur tout de Breffe.

l'Ordre Hiérarchique de l'Eglife.

Tanchelin, ou Tanquelin, parut dans les 1114. Païs-Bas, d'une vie déréglée; rejettoit le Tanchelin, Sacrifice de la Meffe, & le Sacrement de ou Tanl'Ordre. Il fut assommé dans les Pais-Bas. C'est de lui que sont venus les nouveaux Adamites & les Multiplians.

Pierre Abailard, ou Abelard, de Professeur en l'Université de Paris, se sit Bénédichin. Il hazarda quelques propositions singulières sur la Trinité, se soumit & mourut l'an 1142 à St. Marcel près de Châlons sur

Canno

Saone.

Gilbert Porretan, ou de la Porrée, Evé. Gilbert que de Poitiers, difoit que les trois Person-Porretan, nes de la Ste Trinité ne sont pas une seule ou de la Stubstance. Il se retracta. Porrée.

Eon, Gentilhomme Breton, se disoit le 1146.

Messie, qui devoit juger tous les hom.

mes (a).

Les Henriciens viennent d'Henri l'Hermi-

te, Pétrobrussien.

Les Abligeois, ainfinommés de la Province 1160.
d'Albi, où ils fe diffinguèrent le plus. Ef Les Albipèce: de Manichéens, qui admeticient la geois,
Métempficofe, rejettoient l'Ancien Teflament, les prières pour les Morts, la préfence de J. C. dans l'Euchariftie, & l'autorité de l'Egilfe. Ils avoient encore plufieurs
autres erreurs.

Pierre Valdo, né au Bourg de Vaud en Pierre Val-Dau-de Chefe

(a) Il avoit apparemment le cerveau dérangé; des Vauil falloit le traiter comme on traite les fous, dois.

126 LISTE CHRONOLOGIQUE DES Dauphiné, Chef des Vaudois, ou Pauvres de Lvon, vouloit obliger tous les Chrétiens

à ne rien posséder en propre; égaloit les Laïcs aux Évêques & abolifloit le Baptême. Joachim, Abbé de Flores dans la Cala-

Joachim. bre, au Royaume de Naples, sans être Hérétique a publié quelques erreurs, favoir, que comme il y avoit trois Personnes dans la Ste. Trinité, il devoit y avoir trois effen-

ces. Tiric, François, Chef d'une bande d'Al-Tiric, Chef bigeois ou nouveaux Manichéens, fut arrêde de Vau- té & brulé, aussi bien que deux femmes qui le suivoient : à l'une il avoit donné le nom dois. de Sainte Vierge, & à l'autre celui de Sain-

te Eglise. Les Orbibariens, espèce de Vaudois. Les Orbi-Les Gazares, espèce de Vaudois & Albibariens. geois, qui parurent en Dalmatie.

1198. Amaury, ou Almaric, Professeur en l'U-Les Gazaniversité de Paris, sut condamné en 1206, & au Concile de Latran en 1215. Il attaquoit 1204.

Amaury, la présence de J. C. dans l'Eucharistie, la ou Almaréfurrection des morts, le culte des Images, la pénitence, & vouloit que toutes les Créatures rentraffent en Dieu, d'où elles étoient forties.

David de Dinant, Sectateur d'Amaury, 1204 David de disoit que Dieu est la matière de tous les E-Dinant. tres.

Stadings, forte d'Albigeois. 1230. Stadings.

ric.

Les Nouveaux Circoncellions parcouroient 1248. l'Allemagne pour y femer leurs erreurs, Les nouveaux Cir. qui étoient celles des Vaudois & des Albigeois. Ils étoient protégés par Conrad fils concellions. de Frédéric II, & publicient que le Pape étoit Hérétique & les Prélats Simoniaques

& Hérétiques; que c'étoit une Hérésie de dire

PRINCIPAUX HERETIQUES. 127 dire qu'ils pouvoient excommunier; que les Prêtres en péché mortel n'avoient pas le pouvoir d'absoudre, ni de consacrer l'Eu-

charistie; qu'eux seuls pouvoient prêcher la vérité, & accorder de véritables Indulgences.

Ce fut en 1250 que parut le Livre de l'Evangile Eternel, où l'on avançoit que la Loi Livre inde J. C. étoit imparfaite; qu'elle devoit fi- vangile Enir en 1260; qu'après paroitroit la Loi du ternel. St. Esprit plus parfaite que toutes les autres : il fut condamné & brulé à Rome. On attribua faussement cet Ouvrage aux Religieux de St. Dominique ou de St. François. Guillaume de St. Amour écrivit contre.

Les Flagellans paroissent, & prétendent que le Bapteme d'eau est inutile, & qu'il faut Les Flaemployer la Flagellation, qui est le Baptême gellans.

de Sang, en quoi consiste toute la Religion. Etienne, Evêque de Paris, condamna cet-

te proposition; qu'il y des choses vraies se- Proposilon la Philosophie, qui ne le sont point se-tion conlon la Foi.

Les Apostoliques, espèce de Fanatiques, Sagarel, ont pour Auteur Gérard Sagarel de Parme, Sagares, Chef des qui ayant été refusé dans l'Ordre de St. Fran-Apostolicois, s'habilla comme il prétendoit qu'é-ques, toient les Apôtres, & disoit que le tems du St. Esprit & de la Charité étoit enfin arrivé. Dulcino fut un de ses Disciples; c'étoit une espèce d'Albigeois ou Vaudois. Sagarel sut brulé vif l'an 1300.

Les Fratricelles commencent par deux Religieux de St. François Apostats, qui pré-Les Frattitendoient que le Pape même ne pouvoit celles. interpréter la Règle de St. François; qu'eux feuls faisoient la vraie Eglise; que nul autre ne se pouvoit dire ni Pape, ni Eveque: ils étoient une branche des Vaudois.

Les

128 LISTE CHRONOLOGIQUE DES

1:97.
Les Bégards & autres Hérétiques, fortis
Les Bégards & des Fratricelles, prétendoient que l'on peut arriver en ce monde
à une si grande perfection, qu'on devient im-

tendoient que l'on peut arriver en ce monde à une si grande perfection, qu'on devient impeccable: on leur attribue d'autres erreurs renouvellées par Molinos. Ils furent condamnés en 1311 par le Concile Général de Vienne.

1311 par le Conche General de Vielne.

Dulcin, né à-Novarre en Italie, fous un

extérieur composé donnoit dans les plus
grands excès de libertinage, & prétendoit
que sa Doctrine étoit une trossième Loi, qui
perfectionnoit celle de J. C.

Arnaud de Villeneuve, Médecin célèbre, Arnaud de Villeneuve, Médecin célèbre, Villeneuve, Villeneuve, Médecin célèbre, étoit égale à la Nature bismaine de J. C. Villeneuve, étoit égale à la Nature Divine, & rejettoit l'obéiffance due au Siège de Rome.

Marguerite Porrete, née en Haynaut, vinb Margueri- à Paris, où elle publia plufieurs erreurs, te Portete, fur tout, que quand on étoit en ce monde parvenu à l'amour parfait, on ne péchoit plus, quelque mauvaife action que l'on commit. Elle fut brulée à Paris en 1380.

Waltéro, on Gautier, Laïc, foutenoit que Waltéro, Lucifer avoit été chaffé injuftement du Ciel; ou Gautier, tatquoit préfique tous les Sacremens de l'Eglife, & l'Eglife même, tant dans fon Chef que dans les autres Pafteurs; il renouvelloit l'héréfie des Lollards, & fut bruit à Co-

François Ceccus ou Aftrologue qui régloit la Religion par l'A-Afculan. firologie, condamné & brulé en 1327. 1128. Jean de Polieu, dont quelques proposi-Jean de Po-tions furent condamnées par Jean XXII.

françois de Piffoie, de l'Ordre de St. Fran-François cois, brulé à Venise pour ses erreurs. Régnier.

de Pistoie.

Régnier, Hermite, ne à Pérouse en Italie, fut une espèce d'Enthousiaste & suivoit la Doctrine des Flagellans, marqués ci-desfus fous l'an 1260.

1140. Regnier.

Les Héficaftes, Moines Grecs contempla-

tifs, qui demeuroient dans une perpétuelle oifiveté. Ils croyolent, après Palamas Archevêque de Thessalonique, que la lumière vue fur le Tabor par les Apôtres étoit Dieu mê-Ils furent condamnés plusieurs fois à

Constantinople.

de Rupefcissa, Cordelier, qui faisoit le Pro-Jean de phète & donnoit dans les erreurs des Fratri. Rupefciscelles.

Le Pape Innocent VI fit enfermer Jean

Martin Gonzalve & Nicolas de Calabre disoient que Martin étoit Frère de St. Michel Gonzalve & le Fils immortel de Dieu, & que leurs & Nicolas prières fauveront les Démons, &c. Raymond Lulle, de Terragone en Cata-

de Calabre, 1370.

logne, différent de Raymond Lulle Philo-Raymond sophe; de Juif devenu mauvais Chrétien, disoit qu'on pouvoit renier Dieu en public. pourvu qu'on l'adorat dans le cœur; que la Loi de Mahomet étoit aussi bonne que celle de J. C.

Jean Dabantonne, Auteur des Turlupins, suivoit les erreurs des Bégards.

Jean Wiclef, Prêtre, Docteur en Théolo-tonne, gie en l'Université d'Oxford en Angleterre, Turlupins, avança un grand nombre de propositions contre l'Eglise, le Pape, les Ordres Religieux Jean Wi-& contre la Hiérachie Ecclésiastique. Il ne cles. passe pas pour Orthodoxe sur la Puissance de Dieu, fur les Sacremens & fur d'autres fujets. Le Concile de Constance en 1414 condamna les plus pernicieuses de ses propositions, particulierement celles qui étoient Fs

I. Daban-

con-

130 LISTE CHRONOLOGIQUE DES

contre la Transubstantiation, contre le pouvoir de l'Excommunication, qui réside dans l'Eglife & dans fes Chefs: il foutenoit que Dieu doit obéir au Diable; que toute Puiffance supérieure est interdite, quand elle est en péché mortel; que toutes choses arrivent par une absolue nécessité. Il mourut en 1384. Ses Ecrits furent brulés en Angleterre, & lui-même déterré & brulé en 1428.

Abbati, espèce de Vaudois qui s'étoient Abbati, ef-répandus en Italie, & qui se livroient à toupèce de Vaudois. te forte de brutalité: ils furent détruits en

peu de tems.

Jean Hus, né en Bohême, a foutenu un 1410. Ican Hus. grand nombre d'erreurs contre l'Eglise, qu'il ne composoit que des Prédestinés; contre le Chef de l'Eglise & les autres Pasteurs; anéantiffoit les Loix Eccléfiastiques, l'excommunication & les Censures; soutenoit les erreurs de Wiclef. Il fut cité au Concile de Constance en 1414, & condamné en 1415. Il perfifta dans fes erreurs, & fut brulé.

Jerôme de Prague foutenoit les erreurs TATE. Jérome de de Jean Hus; il fut brulé à Constance en

Prague. 1416.

Picard ou Pikard, Laïc des Païs Bas, a 1415. renouvellé les impuretés des Adamites & Picard. des Nicolaïtes. Il prétendoit que les Femmes devoient être communes. Ses Disciples furent détruits en Bohême en 1420.

Les Calixtins, forte de Hussites. Roque-Les Calix-fanne leur Chef & les autres Députés fouscrivirent au Concile de Bale, où on leur tins. permit la communion fous les deux Espè-

ces.

Jean Ziska, de Bohême, se fait Chef arlean Zis-mé des Hussites, nommés Taborites, de la Ville de Tabor. Au-

Augustin de Rome dit que J. C. péche tous les jours, parce que ses membres péchent; que les feuls Elus font membres de de Rome. J. C. Il fut condamné au Concile de Bâle.

Marc, Evêque d'Ephèse, rompt l'union des Grecs faite au Concile de Florence.

Laurent Valla évite le feu à Naples, en Laurent abiurant fes erreurs.

Zannin Solcia, de Bergame, disoit que tous Valla. les Chrétiens seront sauvés.

Jean de Wesel aux Païs Bas, Prêtre, sou-solcia. tenoit que l'Eglise & les Conciles Généraux ne font pas infaillibles, & qu'on n'est pas obligé de leur obéir; attaquoit l'autorité du Welel. Pape & des autres Pasteurs; nioit le Péché Originel; rejettoit les Cérémonies de l'Eglife, la continence des Prêtres, le Carême & les Indulgences; il se retracta.

Herman Ryswick, Hollandois, attaquoit Moife & l'ancien Testament, aussi bien que Herman I. C. & fon Incarnation. Il enfeignoit que Ryswick. Dieu n'avoit créé, ni les bons, ni les mauvais Anges, & qu'il n'y avoit pas d'enfer.

Il fut brulé à la Haye en 1512.

Martin Luther, d'Islèbe en Saxe, Augustin , condamné par Léon X , par les Universités, & depuis enfin par le Concile de Luther, Trente, attaque l'autorité de l'Eglise & la Prééminence du Siège de Rome; nie le Purgatoire, les Indulgences, & l'efficace des Sacremens, dont il n'en admet que deux; prive l'homme de sa liberté; supprime le culte & l'Invocation des Saints : met dans l'Eucharistie J. C. avec le pain; rejette les Vœux Monastiques.

Philippe Mélancthon, Luthérien modéré. Mélanc-Martin Bucer , Dominicain , né à Schle-thon. ftat en Alface, embrasse, le Luthéranisme. Martin Bu-

Il cer-

Marc.

1446.

132 LISTE CHRONOLOGIQUE DES-Il étoit plus modéré que Luther, & a établi la Religion Protestante à Strasbourg.

André Bodenstein, dit Carlostad, du lieu-André Bo- de sa naissance en Franconie, Province d'Aldenftein, lemagne, de Prêtre & d'Archidiacre de l'Edit Carleglise de Wirtemberg, se sit d'abord Lufad. thérien; mais il eut de grands différends avec Luther, fur la présence de J. C. dans l'Eucharistie, admise par Luther & rejettée

par Carlostad. Jean-Pierre le Clerc, de Meaux, Cardeur

1 124. Jean-Pier-de laine.

1525.

Muntzer.

re le Clerc. Baltazar Pacimontan, de Zurie en Suisse, 1524. devint un Chef d'Anabaptistes, & fut brulé Baltazar

à Vienne en Autriche en 1528. Pacimon-Thomas Muntzer, de Zwikaw en Saxe,

de Luthérien se fit Chef des Anabaptistes. Thomas & ajouta aux erreurs de Luther les suivantes. Il s'opposoit aux Supérieurs temporels, se croyant lui & les siens indépendans de toute Puissance; il enseignoit que l'Ecriture Sainte n'est pas règle de foi ; qu'il falloit rebaptiser les enfans qui l'avoient été avant l'age de raison ; que le Corps de J. C. n'est pas dans la Cène; que J. C. n'a pas pris chair dans la Vierge Marie; qu'on doit admettre l'opinion des Millénaires. Ses Difciples se livroient à toute sorte de gruauté & d'excès.

Ulric Zuingle, Curé de Zurich en Suisse, 7525. Wiric Zain- Chef des Zuingliens. A l'exemple de Lugle , Chef ther, il attaqua les Indulgences & devintdes Zuin-Chef de parti. D'abord il fuivit les erreurs gliens. de Luther: mais il tomba depuis en d'autres. égarémens. Il enseignoit qu'il n'y a dans

le Sacrement de l'Eucharistie que le Pain & le Vin, qui sont la figure de Jésus-Christ; mais fans aucune efficace, ni aucune grace; que.

PRINCIPAUX MERRITIQUES. 133. que l'homme est redevable à lui feul de tout le mérite de ses bonnes œuvres; que le Péché Originel a été entierement effacé par l'Incaration & les fouffrances du Fils de Dieu. Il mourut les armes à la main l'an 1531. Ses Disciples sont nommés Zuingliens & même Sacramentaires, parce qu'ils étoient-toute efficacité & toute grace aux. Sacremens; mais sa Doctrine née en Suise; y est abandonnée, & l'on y suit la résorme de Calvin.

Quintin, Tailleur d'habits, de la Province de Picardie, embraffà d'abord les erreurs Quintin, de Luther, & devint enfuite Chef des Li. Chef des bertins, qui foutenoient que J. C. est Satan; que tout l'Evangile est faux; qu'il n'y a dans l'Univers qu'un feul Esprit qui est Dieu; qu'on ne doit pas punir les méchans; qu'on peut professer toutes sortes de Religions; ensin que l'on peut sans péché. Se laisser aller à toutes ses passions. Il su bru-lè à Tournav en 1530.

te a Tournay en 1530.

Jean Occolampade, zèlé Disciple de Zuin1525.
gle, fut le prémier Ministre Prédicant de Jean Occolampade.

Bâle, où il mourut l'an 1531.

David George, de Gand en Flandres, 1325.
David George, des Corps & la validité du Baptême; rejettoit les Livres des Stes.
Ecritures, auffi bien que l'exiftence des Anges & des Démons. Il n'a pas eu de Secta-

teurs.

Michel Servet, Médecin de Terragone, rist. attaqua le Mystère de la Săinte-Trinité, n'y Michel reconnoissant qu'une seule Personne. Il re-Servet, gardoit 3. C. comme un pur homme, nioit le Péché Originel & la mécessité du Baptême. Calvin le sit brailer à Genève en 1553.

7 Jean

144 Liste CHRONOLOGIQUE DES

1534. Jean de Leyde, tes.

Jean de Leyde, Chef des Anabaptistes de Munster, après Muntzer. Il se jetta en diverses erreurs, & pendant un an qu'il fut Anabaptif- à leur tête, il se livra à toutes fortes d'excès & de violences. Jean Calvin, Chef des Calvinistes ou Ré-

X 5 3 5. Jean Cal- formés, commenca en 1535 à semer sa Docvin, Cheftrine en France. Elle s'est étendue en Holnistes ou Réformés.

des Calvi-lande, en Angleterre, en Suisse & dans quelques parties de l'Allemagne. Il mourut à Genève en 1564. Il attaque presque toutes les parties de la Doctrine Catholique. Il rejette l'infaillibilité de l'Eglise & des Conciles Généraux; établit chaque Particulier Juge de la Foi & Interprète du sens des Ecritures; nie l'Invocation & le Culte des. Saints, le Libre Arbitre, la possibilité de pratiquer les Commandemens de Dieu: ne reconnoit que deux Sacremens, le Baptême & l'Eucharistie: il ôte même la nécessité & l'efficace du prémier, & nie la présence réelle de J. C. dans le St. Sacrement, &c. Les Réformés ont fait plusieurs branches, & ont extrêmement varié dans la Doctrine.

1540. Gafpar

Gaspar Swenfeld, Silésien, outre les erreurs des Sacramentaires ou Zuingliens, swenfeld, prétendoit que J. C. étoit descendu du Ciel avec le Corps qu'il avoit fur la Terre; qu'après l'Ascension, la Nature Humaine de I. C. avoit été divinifée; que tous les hommes font égaux en grace & en justice.

taires.

Jean Brentius, qui de Chanoine de Wit--Jean Bren temberg fe fit Luthérien, ajouta aux erreurs tius, Chef de ces derniers, que J. C. depuis son Afcension étoit par-tout; ce qui a produit la branche des Ubiquitaires, qui néanmoins font en petit nombre.

Bernardin Okin, de Sienne en Italie, Bernardin Okin.

Capucin, embrassa les sentimens de Calvin, & dans la suite il attaqua le Péché Originel,

& foutint la Polygamie.

André Oflander', Bavarois, fe jetta dans 1546. l'héréfie, fuivit quelques-uns des fentimens André Offde Luther, & ajouta que J. C. avoit été ander. Médiateur, non comme homme, mais comme Dieu; que l'homme n'elt jutifiém par la Foi, ni par la Grace, mais par une feconde nature communiqué à l'humanité.

Les Antitrinitaires. C'est ainsi qu'on a nommé les Disciples de Michel Servet, Espagnol, qui nioit la Trinité des Personnes en trinitaires. Dieu, & dont nous avons parlé, ci-dessus

fous l'an 1531.

George Blandrat, de Saluces, Médecin, 1557. fuivoit les erreurs de Servet, & mourut en George Pologne.

Gemills Valentin, de Coufance en Italie, 1558. Sestateur de Servet, se retira d'abord à Ge. Gentilis nève, puis en Transilvanie, & enfin à Bervalentia, ne en Suisse, où il eut la tête coupée pour ses erreurs.

Les Huguenots. Ce nom fut donné aux Calviniftes, ou Réformés François. Ce mot Les Huvient de l'Allemand, & fignifie Affociés, guenots, nom que se donnèrent les Réformés en Suif-

fe, d'où il passa en France.

Condamnation des Propositions de Michel Bayus, Docteur de Louvain; mais il Michel se soumit.

Bayus.

Les Puritains. C'est un nom que se donnent 1369. en Angleterre les Calvinistes, qui préten-Les Purident pratiquer l'Evangile d'une manière plus tains.

pure que les autres Réformés.

Faulte Socin, de Sienne en Italie, Chef 1574, des Sociniens. Il fe joignit à Blandrat en ein, Chef Tranfylvanie, pour attaquer le Mystère de des Socilaniens,

136 LISTE CHRON-OLOGIQUE DES la Sainte Trinité. Il avança donc que J. C. n'étoit pas Dieu; que le Verbe n'avoit pas exifté avant l'Incarnation, qu'il étoit feulement fupérieur aux autres Créatures en graces & en mérites; que J. C. n'étoit pas Médiateur entre Dieu & les hommes, & qu'il n'avoit pas faitsfait pour nos péchés; que les Paines de l'Enfer ne feroient pas éternelles. Il fuivoit la Doctrine de Zuinglé un l'Eucharifité, & de Calvin fur les autres

Les Illu-

Dogmes.

Les Illuminés , Hérétiques d'Espagne ,
donnoient dans une spiritualité outrée , en
accordant à la Prière plus d'efficace qu'aux
Sacremens. Ils rejettoient l'obédifance aux
Supérieurs Ecclédatiques , à moins qu'ils ne
fuffent illuminés , è encignoient que dans
le degré de perfection , on ne doit plus faire
attention aux œuvres commandées par l'Eglife. Ainsi par une dévotion mal entendue ,
ils renversoient les préceptes & l'économie
de la Religion.

Agidius, espèce d'Anabaptiste, qui parut Agidius, à Aix-la Chapelle, sut condamné à mort à Anvers; mais il n'a point fait de Secte par-

ticulière.

1.91. Les Episcopaux sont la Communion Ré-Les Epis formée, qui est la dominante en Angleterter et le le joint le Dogme de Calvin avec la plupart des Cérémonies de l'Egiste Catholique, & a confervé l'Ordre Episcopal & la Hiérarchie Ecclésiastique. C'est la Résormation telle que l'a introduite la Reine Elizabeth:

Jean Cameron. Jean Cameron, de Glascou en Ecosse, Calviniste modéré sur la Grace & la Justification, se rapproche des sentimens de l'Eglise Romaine.

Lélio

#### PRINCIPAUX HERETIQUES. 137

Lélio Socin, plus habile & plus dangereux oue Fauste Socin son Oncle, de Sienne en Lélio So-Italie, fe fit Chef des Sociniens, qui furent cin, Chef auffi nommés Antitrinitaires ou Unitaires, des Unitai-& Frères Polonois, parce-qu'étant chassés de tous côtés, ils se réfugièrent en Pologne

& en Transvivanie. Arminius, Chef des Arminiens ou Remontrans, Calvinistes mitigés, en particu-Arminius; lier fur la Grace & la Prédestination, ont Arminiens ajouté une tolérance générale des autres ou Remon-Religions, même des Ariens, ou demi-A-trans. riens. On les nomme Remontrans, pour la Remontrance qu'ils présentèrent aux Etats Généraux des Provinces-Unies, pour en obtenir la Tolérance eccléfiastique. Ils furent condamnés en 1610 au Synode de Dordrecht. Les Gomarites ou rigides Cal-

viniftes furent leurs adverfaires. Conrad Vorstius, de Leyde, a attaqué la 1608.

fimplicité & l'immenfité de Dieu. Lucilio Vanini, accusé d'Athéisme, est Vorstius, brulé à Toulouse le 0 Février 1610.

Lucilio Va-

Robert Broun, Anglois, Chef des Brou-nini. nistes, ou Indépendans, rejette toute subordination dans l'Eglise. Ils sont peu connus Roun, hors de l'Angleterre.

Menno Simonis, Frison, Chef des Men- Indépen-

nonites, espèce d'Anabaptistes en Hollan-dans. de : ils n'admettent que le Nouveau Testament; s'abstiennent du nom de Trinité; Menno, croyent que J. C. n'a rien pris de la Sainte Mennoni-Vierge; que le péché ne fouille pas l'ame, tes. & prétendent qu'on ne sauroit porter les armes; ils recoivent le Baptême tard.

Jean Labbadie quitta les Jésuites & l'E- 1650. glise Romaine en 1650. Il enseignoit que Jean Lab-Dieu trompe les hommes, & a donné dans badie.

138 LISTE DES HERETIQUES.

d'autres erreurs. Il fut Ministre en Hollande; mais on le déposa, & il y mourut en 1674.

Prémière condamnation des cinq propo-

Propositi- sitions de Jansénius.

1655.

Spinofa.

1685.

ons de Jan-George Fox, espèce d'Anabaptiste, se croit fénius. inspiré; suit les sentimens de Socin, & con-1655.

Fox, Chef damne les Cérémonies de l'Eglife. C'est le des Qua- Chef des Quakers ou Trembleurs, espèce kers. de Convultionaires affez communs en Angleterre, mais dont le nombre est aujourdhui très petit en Hollande. Ils prophétisent avec

des Convulsions. Isaac de la Peyrère, Chef des Préadami-

De la Pey-tes, meurt converti en 1677.

rère, Chef Benoît de Spinofa quitte le Judaifine, fe des Préafait Déifte; foutient que Dieu n'est autre damites. chose que l'Univers, qui pense dans les hom-1670. Benoît de mes, qui fent dans les Animaux, qui végète

dans les Plantes, qui est inanimé dans la Terre; qu'il n'y a qu'une Substance diversement modifiée, infinie en tous sens; que Dieu agit nécessairement; que l'existence des Etres est nécessaire & éternelle : il rejette toute révélation, & toute Religion; prétend qu'il n'y a aucune peine à craindre après cette vie; ou'il n'y a ni Miracles, ni péché: il meurt âgé de 44 ans en 1678.

Mort d'Antoinette de Bourignon, fanati-Antoinette que en matière de Religion. Elle enseignoit de Bourides vertus chimériques, & admettoit une guon. Tolérance générale de toutes les Religions.

Elle a laissé peu de Disciples.

Michel Molinos, Prêtre, né à Sarragoce, dit que l'anéantissement des fonctions de Michel Molinos. l'Ame, l'union avec Dieu, & l'abnégation de foi, suffisent pour la béatitude. Il rejette la prière, les bonnes œuvres, la pratique des Sacremens. Il est le Chef des Quiétistes

impurs.



im

8

D,

le c d l

1

. . . . . . . . . . . .

impurs. Il mourut prisonnier en 1696. 1669.
Les Camifars des Sevennes prophétisent Les Camiavec des Convulsions.

Les Hernhuters (a).

Les Hernhuters,

# CHAPITRE V.

## Des Ordres Militaires , ou de Chevalerie.

D. D E quelle utilité est l'histoire des viilité de Ordres Militaires, ou de Cheva-l'Histoire des Ordres

R, Elle contribue infiniment à nous faire Militaires, connoître les grandes Maifons que ces Or ou de Chedres ont illustrées, la Noblesse qui en est la base, & les grandes actions qui en sont

le motif ou la récompense.

D. Quel but se sont proposé les Rois & But de leur les Princes en les instituant?

R. Celui de récompenser le mérite & les tions belles actions, lors sur-tout qu'ils n'avoient pas affez de biens pour payer tous les services qu'on leur avoit rendus. Par là ils contentoient ceux qui n'aimoient rien tant que l'honneur.

D. Que doit-on entendre par le mot de Ce que si-Chevalerie?

R. On peut entendre par ce terme, ou mot de la Dignité militaire qui se confère avant ou Chevaleaprès les combats, ou la distinction honoraire qui agrège à un Corps ceux qui y sont
admis, & qui fait de ce Corps un Ordre de

(a) Voyez ci-dessus la Note de la page. 110,

Chevaliers, qui vivent sous certains Statuts & sous la conduite d'un Chef qu'on appelle Grand Maître.

D. Quelle différence mettez vous entre

Deux for- ces deux fortes de Chevaleries?

valerie.

R. La prémière n'avoit aucune marque particulière qui la diffinguat : elle n'engageoit à aucune règle, elle ne formoit aucun Corps, & se conféroit avec peu de solennité, en frapant seulement de l'épée l'épaule de celui qui étoit armé Chevalier, dans un fiège, dans une attaque, avant ou après une bataille. C'est ainsi que François I, Roi de France; reçut cette Dignité en 1515 par les-mains du fameux Chevalier Bayard après la bataille de Marignan. La feconde forte au contraire, qui fait un Ordre ou une Société, se confère en grande cérémonie. 2 fon habit & fes marques particulières qui la distinguent, & assuicttit ceux qui en sont revêtus à certaines loix qu'ils jurent d'observer religiensement. C'est-là proprement ce qu'on appelle Ordre Militaire ou de Chevalerie,

Tems de D. En quel tems ces Ordres ont-il été-

tion. R: Len

R: Leur origine paroit fort incertaine. Les uns la font remonter jusqu'au prémier fiècle de l'Eglife, & les autres prétendent que jusqu'au douzième fiècle il n'y eut proprement aucan de ces Ordres établi. Pour définir le tems de leur fondation, il faut diffinguer deux fortes de Chevalerie Honoraire, felon les deux fins que les Rois & les Princes fe font proposées en les infiltuant. L'une, qui n'avoit rien que d'humain, étoit d'exciter les Sujets à faire des actions hérôques pour le fervice de l'Etat, dans l'espérance d'une Dignité

qui leur tint lieu de récompense. L'autre, beaucoup plus noble, étoit le foutien de la Foi & de l'Eglise, & la défense des Etats Chrétiens contre les incursions des Barbares & des Infidèles. La prémière de ces deux fins donna lieu à l'institution de la Chevalerie Honoraire, qu'on peut appeller Civile ou Politique; & la feconde fit établir la Chevalerie Honoraire Chrétienne.

D. Quelle est la date de la Chevalerie Constan-Honoraire, foit Chrétienne, foit Civile?

R. On prétend que Constantin le Grand, garde comqui vivoit dans le quatrième siècle, en est me le pré-

le prémier instituteur. On fait qu'ensuite mier inftide la vision prétendue miraculeuse qu'il eut tuteur. I'an 312, lorfqu'il marchoit contre Maxence, il fit faire le Labarum ou le grand Etendart de la Croix, & qu'il choisit pour le garder & le porter tour à tour cinquante des plus braves de ses Gardes. Ce sur par cet établissement qu'il jetta les fondemens d'un Ordre de Chevalerie, qui a été l'origine & le modèle de toutes les Compagnies de Chevaliers qui ont été établies dans les fiècles fuivans pour défendre la Religion par les armes contre les ennemis du nom de Jésus-Christ. On fait de combien de Membres cet Ordre fut peu à peu composé. On lit dans l'Histoire les cérémonies qui s'observoient dans la réception de ces Chevaliers; les Statuts & les Règles auxquelles ils faisoient vœu de s'assujettir, & enfin la marque distinctive de leur Ordre dans la Croix, le Colier, & les Habits qu'ils étoient obligés de porter.

D. Cette institution fut-elle conservée par Change, Les successeurs de Constantin?

mens arri R, Elle conserva tout son éclat sous l'em-vés à l'Or-

pire

pire de ses Enfans qui regnérent après lui; Empereur, mais Julien fit oter du Labarum, le nom de I. C. dont il s'étoit déclaré l'ennemi, Jovien l'y fit remettre, & rétablit la Compagnie des cinquante Gardes destinés à la défense de cet Etendart. Les Empereurs fuivans ne le conservèrent pas moins religieusement. Théodose II, fils d'Arcadius, fut un de ceux qui donnèrent à cet institut le plus de lustre. La décadence de l'Empire fut cause ou'on le négligea, & il demeura dans l'obscurité jusqu'au tems de l'Empereur Isaac l'Ange, qui le remit en honneur à la fin du douzième siècle. Delà vient que quelques Auteurs prétendent qu'il n'y eut point d'Ordre Militaire avant ce siècle-là; mais, outre le titre de Milice Constantinienne, que cet Empereur lui conserva, & la protection de St. George sous laquelle cette Milice étoit depuis longtems, il confirma les privilèges dont elle jouissoit par la libéralité de ses prédécesseurs. & lui laissa son ancienne Devise. c'est à dire, le Monogramme que Constantin lui avoit donné en l'instituant, & qui est la marque la plus effentielle des Ordres de

Chevalerie. D. Combien v a-t-il d'Ordres de Cheva-Nombre des Ordres lerie, soit Chrétienne, soit Civile? de Cheva-R. On en compte plus de cinquante for-

tes.

lerie.

par cet

D. Donnez-moi, je vous prie, une légère idée des principaux Ordres de la Chevalerie Chrétienne.

R. Le prémier de ces Ordres est celui de Ordre de la Ste. Am- la Ste Ampoule. Quelque douteuse que soit l'histoire de cette Phiole, il est certain que poule. l'Ordre qui en porte le nom, a été institué en fon honneur, & que la fonction de fes Che-

Tom. 4 . Pag . 142. rix de Cheraler

lui;
de
fen
des
de
ne
ent.
eux
fire.
u'on
urité
ge,
azièteurs
Milititre
mpe-

titre mpee St. : dedont rédévife, ftani eft es de

i est es de heva-

égère alerie ui de foit

flitué le fes Che-



OU DE CHEVALERIE. 143

Chevaliers, qui ne font qu'au nombre de quatre, est de porter au Sacre des Rois, le Dais fous lequel est apportée la Ste Ampoule. Leur Cordon est un Ruban noir, où pend une Croix d'or anglée, emaillée d'argent & chargée d'une Colombe qui tient par le bec une Phiole, reçue par une main mouvante de Carnation. Quelques-uns en font remonter la date jusqu'aux Rois de la prémière Race.

L'Ordre de l'Etoile sut institué en l'honneur de la Ste. Vierge par le Roi Robert l'Etoile. l'an 1022, que ce Prince le composa de trente Chevaliers, dont il étoit lui-même le prémier en qualité de Chef & de Grand Maître. Le Colier de cet Ordre étoit d'or à trois chaînes entrelacées de Rofes d'or, émaillées alternativement de blanc & de rouge, au bout desquelles pendoit une Etoile

d'or à cinq rais.

L'Ordre de St. Cosme & de St. Damien Ordre de fut institué huit ans après dans la Palestine, St. Cosme par plusieurs personnes de pieté, qui fon- & de St. dèrent des Hopitaux à Jérusalem & ailleurs. Damien. Ces Chevaliers portoient la Croix rouge, & les images de St. Cosine & de St. Damien

renfermées dans un Cercle.

L'Ordre du Lis fut institué en 1048 par Ordre du Garcias IV, Roi de Navarre, en l'honneur Lis. d'une image miraculeuse de la Vierge, qui fut, dit-on, trouvée dans un Lis à Nagéra, & à laquelle ce Roi attribua la guérison d'une maladie qui avoit mis sa vie en danger. Ces Chevaliers au nombre de trentehuit portoient un Colier fait de chaînes entrelacées de plusieurs MM Gothiques, d'où pendoit dans une Ovale clechée un Lis d'or émaillé de blanc fortant d'une terrasse de

Sino.

Ordre de

Sinople, & furmontée d'une grande M cou-

orde de L'Ordre de Ste. Catherine, ou du Mont Ste. Cathe-sinaï, étoit deftiné à la garde du Sepul-mar. Sel lerins qui alloient vifiter celui de Notre Selgneur. Ils portoient une roue à demi rompue avec une Croix teinte de fang. On ne lait pas la date de l'inftitution de cet

Ordre.

Odde de L'Ordre Militaire & Hospitalier de St. St. Antoi- Antoine en Ethiopie, qui fuivoit la Règle de St. Bafile, fut approuvé par le Pape St. Léon. Ces Chevaliers faifoient vœu de sa crifier leur vie pour la Religion Chrétienne, de procurer l'avancement de l'Eglise Romaine, & de ne jamais faire la guerre aux Chrétiens. On n'est pas assirté du tems de l'établissement de cet Ordre, dont l'Histoire et tout-à fuit fablusses.

La fondation des Ordres établis depuis le douzième Siècle est plus autentique &

plus certaine.

Ordre du L'Ordre du Navire, dit d'Outre-mer & Navire, dit du double Croiffant, fut infittué par St. d'Outre-Louis l'an 1262, dans la feconde expédimer & du diouble Croiffant, étoit d'encourager la Nobleffe Françoite à faire le voyage d'Outre-mer. Le Colier de

faire le voyage d'Outre-mer. Le Colier de l'Ordre étoit de doubles Coquilles & de doubles Croiffans entrelacés & paffés en fautoir, au bas duquel pendoit un Navire. Vers le milieu du ouinzième fiècle René

Autre Or- Vers le milieu du quinzième fiècle René
dre du d'Anjou, Roi de Jérulalem & de Sicile, fonCroiffant. da auffi un Ordre du Croiffant, dont les
Chevaliers au nombre de trente-fix avoient
pour marque un Croiffant d'or, fufpendu
par trois Chaînettes au Colier fait d'une
Chaî-

.....

OUDE CHEVALERIE. 145

Chaîne d'or à trois rangs, à laquelle on attachoit autant de petits bâtons d'or en colonnes, que ces Chevaliers s'étoient trouvés à de Batailles ou de Sièges. Il falloit être Gentilhomme de quatre Races pour

porter cet Ordre.

La levée du Siège d'Orléans en 1428 par Ordre de les Anglois fous Charles VII donna lieu à St. Michel. Louis XI fon fils d'instituer plusieurs années après l'Ordre de St. Michel, en l'honneur de cet Archange, à qui on attribuoit cette délivrance. Le Colier étoit composé de Coquilles entrelacées l'une avec l'autre d'un double lacs, affifes fur des mailles d'or, au milieu duquel pendoit l'image de St. Michel. Cet Ordre étant devenu trop commun. Henri III, sans l'anéantir, institua celui du St. Esprit, un des plus célèbres qui soient en Europe. Les Chevaliers recoivent le jour d'auparavant l'Ordre de St. Michel, ce qui fait que leurs armes font entourées de deux Coliers, & qu'ils font appellés Chevaliers des Ordres du Roi. Le grand Colier est à présent composé de Fleurs de Lis cantonnées de Flammes, d'H couronnées aussi cantonnées de Flammes & de Trophées d'armes, & au bout pend une Croix à huit pointes toute d'or, émaillée de blanc par les bords, avec une Fleur de Lis aux quatre angles, & au milieu une Colombe : de l'autre côté de la Croix est une Ovale. où est représentée l'image de St. Michel "

L'Ordre de la Toison d'Or, le plus illus-la Toison tre qui soit maintenant en Espagne, sut in-d'Or, stitue à Bruges l'an 1429, par Philippe II Duc de Bourgogne, durant les folennités de fon mariage avec Isabelle de Portugal, fille Tome IV.

foulant aux pieds un Dragon.

du Roi Jean. Cet Ordre, dont le Roi Catholique est le Chef, fut établi sous la pratection de St. André pour l'avancement de
la Foi & la désense de l'Eglise Romaine. Le
Colier est d'or, composé de doubles Fusils
entrelacés en forme de B avec des Cailloux
étincelans de Rais & de Flammes. La Devise est, Ante ferit, qu'an flamma micet;
c'est-à-dire, il frappe avant que la Flamme
paroisse. Au bout de ce Colier pend un
Mouton ou Toison d'Or, avec ces mots:
Pretium non viel laborum, qui figuisent
est erands travaux la diene récombense.

ordre des Un Ordre considérable, mais dont l'hifTempliers, toire demande des détails où nous ne faurions
entrer ici, c'eft celui des Templiers. La
grande difficulté qui se présente dans l'hiftoire de cet Ordre, c'est de favoir si les
Templiers étoient coupables des crimes
énormes, qui ont servi de prétexte à leur
abolition. Les détails qu'on donne là-defsus sont curieux. On peut consulter ce qu'en
a dit le Père du Breuil dans ses Antiquités
de Paris, l'Histoire Latine qu'on en a publié
en Hollande en 1690, l'Histoire de la condannation des Templiers de Mr. Dupuy,
& ce qu'en a écrit Mr. Dupin dans sa Bi-

bliothèque des Auteurs Eccléfaftiques.
Ordre de L'Hitloire de l'Ordre de Malthe est très
Malthe. curieuse & très intéressante, tant par la
grandeur que par la varieté de se évènemens. Nous n'en dirons rien ici, parce
que nous aurons occasion d'en parler ciaprès lorsque nous parlerons du Gouvernement de cette lle (a). Bosto & l'Abbé du
Vertot nous ont donné l'Histoire des Cheva-

(e) Voyez ci-après le Chapitre de l'Ile de Malthe.





OU DE CHEVALERIE. 147 liers de Malthe, & le Père Bouhours a publié celle du Grand Maitre d'Aubuffon.

D. Les Ordres de Chevalerie Civile font- Antiquité ils fort anciens?

des Ordres R. Il y en a de très anciens, & on ne de Chevalerie Civi-

peut pas douter qu'ils n'aient été en usage le

avant les Guerres Saintes. Charles-Martel, Maire du Palais, en jetta Ordre de les prémiers fondemens après la célèbre vic-la Genette.

toire remportée près de Tours sur Abdérame Prince des Sarazins en 731. Comme on trouva parmi les dépouilles des Ennemis une grande quantité de riches fourures de Genette, Charles prit delà occasion d'instituer un Ordre de Chevalerie, qu'il nomma Ordre de la Genette. Il en fut le prémier Grand-Maitre, & en donna le Colier à seize Chevaliers. Ce Colier étoit d'or à trois chaînes entrelacées de Roses émaillées de noir & de rouge, au bout desquelles pendoit une Genette posée sur une terrasse émaillée de fleurs. Cet Ordre fut fort estimé en France fous les Rois de la feconde Race jusqu'à Hugues Capet.

L'Ordre de la Couronne Royale fut in- Ordre de stitué par Charlemagne en faveur des Fri la Couronfons qui l'avoient aidé à remettre dans leur ne Royale. devoir les Saxons revoltés. Les Chevaliers de cet Ordre portoient fur l'estomac une

Couronne Royale en broderie d'or avec cette Devise: Coronabitur legitime certans : c'està-dire, ainsi sera couronné celui qui combat.

tera vaillamment.

L'Ordre de St. André du Chardon fut fon- Ordre de dé en Ecosse vers le commencement du neu-St. André vième siècle. Il avoit pour Devise: Neme du Charme impune laceffet; c'est à dire, personne ne me touchera impunément. Le Colier étoit

G 2

148 DES ORDRES MILITAIRES. d'or, formé de fleurs de Chardon & de feuilles de Rue, où pendoit en Sautoir une Croix de St. André.

L'Ordre de la Cosse de Geneste fut insti-Ordre de ,1ª Cosse detué par St. Louis, pour rendre plus folennel Genefte. fon mariage avec Marguerite de Provence,

fille aînée de Raimond Bérenger. Le Colier de cet Ordre étoit composé de Cosses de Geneste, émaillées en naturel entrelacées de Fleurs-de Lis d'or, enfermées dans des Lozanges percées à jour & émaillées de blanc; le tout attaché sur une seule Chaine au bas de laquelle pendoit une Croix florencée d'or suspendue de deux Chaînons, avec cette Devise: Exaltat bumiles, c'est-à-dire, il élève les bumbles, par allusion à la Cosse de Geneste qui est le symbole de l'humilité.

Louis XIII, Roi de France, jetta les pré-Comman-miers fondemens de l'Ordre de St. Louis, derie de St. en établissant une Communauté sous le nom de

Louis.

Commanderie de St. Louis pour les Soldats estropiés à la guerre. Louis XIV y ajouta le superbe Hôtel de Mars ou des Invalides, un des plus beaux Edifices de Paris, & fit enfin de ce prémier Institut, un Ordre de Chevalerie dans les formes, pour les Officiers de guerre qui s'en étoient rendus dignes par leurs belles actions. Le Cordon est un grand Ruban de couleur de feu, d'où pend une Croix d'or cantonnée de Fleurs-de-Lis d'or, chargée d'un côté de l'image de St. Louis, & de l'autre d'une Epée flamboyante, dont la pointe est passée dans une Couronne de Laurier. Les simples Chevaliers portent feulement la Croix attachée sur l'estomac avec un petit Ruban de

Ordre de même couleur. l'Annon-

L'Ordre de l'Annonciade, si célèbre en giade. Savoie, doit son origine à l'Ordre des Lacs -d'A-

d'Amour institué en 1355 par Amedée VI, Comte de Savoie, dit le Verd. Le Colier en étoit composé de Roses d'or émaillées de blanc & de rouge , & jointes ensemble par des Lacs d'Amour, dans lesquelles étoient entrelacées ces quatre lettres F. E. R. T. qui fignifient, felon quelques Auteurs, frapez, entrez, rompez, tout. Mais d'autres y donnent un sens plus noble, en disant qu'elles fignifient, Fortitudo ejus Rhodum tenuit, pour marquer la belle action d'Amedée le Grand, qui, en 1310, fit lever aux Sarazins le fiège de Rhodes. Amedée VIII, prémier Duc de Savoie, qui fut élu Pape au Concile de Bâle sous le nom de Félix V, changea le nom de cet Ordre en celui de l'Annonciade, fubstitua des Cordelières aux Lacs d'Amour, & fit mettre au bout du Colier, une Vierge au-lieu de St. Maurice. En 1518 Charles III, Duc de Savoie, y mit l'image de l'Annonciation, dans un Anneau attaché à trois Chaînes.

ne.

vec

Te

né.

s el·

10

do

ece

cui

col.

OB

ics -

20

L'Ordre de la Jarretière, si renommé en Ordre de Angleterre, est l'effet d'un affez bizarre éve. la Jametienement. La Comtesse de Salisburi, Dame reauffi vertueuse que belle, ayant laissé tom. ber sa Jarretière en dansant dans un Bal. le Roi Edouard III la releva; & comme cette action, qui divertit les Seigneurs de la Cour, fit quelque peine à la Comtesse, le Roi, pour faire voir qu'il n'avoit eu aucun mauvais desfein, dit en langage de ce tems là. Honni foit qui mal y penfe, & jura que tel qui s'étoit moqué de cette Jarretière, s'estimeroit heureux d'en porter une semblable quelque jour. En effet Edouard, ayant affemble la Cour au Château de Windsor, institua cet Ordre fous les auspices de St. George, & le composa de quarante Chevaliers. La  $G_3$ 

Jarretière est bleue, brodée d'or & de pierreries, fermée à boucle & ardillon de fin or.

L'Ordre de St. André en Moscovie fut Ordre de st. André fondé en 1698 par le Czar Pierre Alexiowitz, pour récompenser le mérite de ses Officiers qui s'étoient distingués à la guerre contre les Turcs. La marque est une Me-

daille d'or, où il y a d'un côté une Croix de St. André, & de l'autre ces mots : Czar Pierre, Monarque de toute la Russie.

Ordre de l'Aigle

noire.

L'Ordre de l'Aigle noire en Prusse fut institué le 17 Janvier 1701 par Frédéric, prémier Roi de Prusse, en mémoire de l'érection de la Prusse en Royaume par l'Empereur Léopold. La Croix de cet Ordre est d'or, émaillée de bleu au milieu, de laquelle on voit les Chifres du Roi F. R. & aux angles l'Aigle de Prusse émaillée de noir. Cette Croix est attachée à un Ruban couleur d'orange, que les Chevaliers, au nombre de dix-neuf, portent en baudrier de gauche à droite, par deffus le justeaucorps.

Pour donner une idée nette & précise de ces Ordres, & de tous les autres dont nous ne faurions faire l'histoire fans entrer dans de trop longs détails, nous allons en exposer ici une liste chronologique, rélative aux fix Cartes ci-jointes, qui contiennent les' marques d'honneur de chaque Ordre, qui font des Croix, des Etoiles, ou autres fujets différens, par lesquels les Fondateurs de ces Ordres les ont voulu distinguer (a).

(a) Les Numéros de cette Lifte répondent à ceux des Marques d'honneur contenues dans les fix Cartes.

Pour mieux comprendre tout ce qui est conte. nu dans ce Chapitre, on fera bien de lire le Chapitte du Blazon.



Oi St.

O O

#### OU DE CHEVALERIE. 151

1. 2. 3. 4. 5. 6. L'Ordre de Chevalerie de Liste des l'Ange d'or & de St. George, infittué par Ordres de l'Empereur Constantin le Grand, vers l'an la prémiè-312.

7. L'Ordre des Chevaliers du St. Sepulcre, institué par Ste. Helène, mère de Con-

stantin, vers l'an 312.

8. L'Ordre de Chevalerie de St. Lazare, institué par St. Basile, environ l'an 370.

9. L'Ordre de Chevalerie de St. Antoine, institué par un Empercur d'Ethiopie en

370.

10. L'Ordre de St. Remi ou de la Ste.

Ampoule, institué par Clovis vers l'an 499. 11. L'Ordre de Chevalerie de la Table Ronde, institué par Arthur, Roi d'Angleterre, en 516.

12. L'Ordre de Chevalerie du Cigne, inflitué en Brabant, ou au Païs de Cleves en 500.

13. L'Ordre de Chevalerie du Chien, institué en France environ l'an 500.

14. L'Ordre des Chevaliers de la Calza (a). 15. L'Ordre de Chevalerie du Chien & du Coq, infittué par Bochard de Montmo-

renci.

16. L'Ordre de Chevalerie du Chêne, institué en Navarre par Garcias Ximenès

en 722. 17. L'Ordre de Chevalerie de la Calza ou de la Chausse, institué à Venise l'an 7 à 800.

18. L'Ordre de Chevalerie de l'Etole, institué à Venise.

(a) Lorsqu'on ne marque pas l'année de l'établiffement d'un Ordre, c'est qu'on n'a pu la découvrir, ou que les Auteurs n'en conviennent point.

L'Ordre de Chevalerie de St. Marc.
 L'Ordre de Chevalerie du Doge.

21. L'Ordre de Chevalerie de la Genette, inflitué en France par Charles Martel après la victoire remportée sur les Sarazins en 731.

22. L'Ordre de Chevalerie de Frise, ou de la Couronne, institué par Charlemagne

en 802.

23. L'Ordre de Chevalerie du Bain, institué en France, en Angleterre, en Italie. 24. L'Ordre de Chevalerie de St. André

du Chardon en Ecosse, institué en 809, & felon d'autres en 924.

25. L'Ordre des Chevaliers de St. André

de la Rue. 26. L'Ordre de Chevalerie de St. Jaques de l'Epée, institué par Ramir Roi de Léon

en 844. 27. L'Ordre des Chevaliers des Martirs dans la Palestine, ou de St. Cosme & de St. Damien, institué environ l'an 1000.

28. L'Ordre des Chevaliers de Notre-Dame du Lis, infitiué par Don Sanche le Grand

en 1023. Liste des 29. L'Ordre des Chevaliers de Ste. Ca-Ordres de therine, instituté par divers Seigneurs en la seconde 1063.

30. 31. 32. L'Ordre des Chevaliers de la Croisade, qui se forma l'an 1095.

33. L'Ordre des Chevaliers de St. Jean de Jérusalem, institué par Godefroi de Bouillon en 1000.

34. L'Ordre des Chevaliers de Rhodes, institué après la désaite des Chrétiens dans la Terre Sainte, environ l'an 1300.

35. 36. L'Ordre des Chevaliers de Malthe, du même débris, fondé environ l'an 1530. 37. OU DE CHEVALERIE.

37. L'Ordre des Chevaliers du Temple, fondé par les armes des Chrétiens en 1119.

38. L'Ordre de Chevalerie de St. Blaife de la Vierge Marie en Palestine, fondé en-

viron l'an 1120.

30. L'Ordre des Chevaliers du St. Sepulcre en Angleterre, fondé en 1174 ou 1177. 40. L'Ordre de Chevalerie de Montjoye fondé par une Societé dans la Terre Sainte en 1180.

AI. L'Ordre des Chevaliers de l'Ordre Teutonique, fondé dans la Terre Sainte en

1119 ou 1189.

42. L'Ordre de Chevalerie de St. Sauveur. institué par Alphonse I, Roi d'Aragon, en 1118.

43. L'Ordre des Chevaliers d'Avis, insti-

tué en Portugal par Alphonse I en 1147. ou, fuivant d'autres, en 1162. 44. L'Ordre de Chevalerie de Calatrava.

institué par Sanche en 1158.

45. L'Ordre de St. Julien du Poirier, in-

stitué en Espagne en 1156 ou 1178. 46. L'Ordre des Chevaliers d'Alcantara.

institué en 1177 ou 1218. 47. L'Ordre des Chevaliers de l'Etoile de St. Michel, institué en Portugal en 1171.

48. L'Ordre des Chevaliers de St. Gérion. institué par Frédéric II Barberousse en 1100.

49. 50. 51. 53. L'Ordre des Chevaliers de Chipre ou du Silence, institué en 1195. 52. (a) L'Ordre des Chevaliers du Chêne.

54. L'Ordre de Chevalerie du Truxillo. institué environ l'an 1200.

55. L'Ordre des Chevaliers de Chrift, on des

(a) Ce No. a été mal placé dans la Carte, doit être après le No. suivant.

des deux Epées, inftitué en Livonie environ l'an 1200.

56. L'Ordre de Notre-Dame du Rosaire, institué par Raimond Comte du Toulouse en-1200.

rifte des Ordres de la troifième Carte.

57. L'Ordre des Chevaliers de St. Dominique, institué en 1217 ou en 1220. 58. L'Ordre des Chevaliers de l'Ourse. institué par l'Empereur Frédéric en 1213.

59. L'Ordre des Chevaliers de Notre-Dame de la Merci, institué par Jaques I, Roi

d'Aragon, en 1218.

60. 61. 62. L'Ordre des Chevaliers des Frères Joyeux, ou de N. D. du Seigneur, institué en 1235.

63. L'Ordre des Chevaliers de la Cosse de la Genette, institué par St. Louis en 1234. 64. L'Ordre des Chevaliers de St. Jean & de St. Thomas à Ptolémaïde en 1254 ou 1261.

65. 67. (a) L'Ordre de Chevalerie du Navire, ou de la Coquille de Mer, institué en 1269 par St. Louis.

66. 68. L'Ordre des Chevaliers du Croiffant, institué par René d'Anjou, Roi de Naples & de Sicile, en 1268.

69. L'Ordre des Chevaliers de St. George dans la Carinthie, institué par l'Empereur Rodolphe en 1273,ou, selon d'autres, en 1280. 70. L'Ordre des Chevaliers de St. Jaques

en Hollande, institué par Florent V en 1200. 71. L'Ordre des Chevaliers de l'Eperon d'or, institué en 1410, ou suivant d'autres,

en 1445. 72. L'Ordre des Chevaliers de St. George d'Altame, établi en Espagne en 1316. •

(a) Le No. 67 doit occuper la place du 66 dans la Carre.





1280 en It . 1317 en P blan Séra 82 Jarre glete étab 135: 80 Nap: 87 l'Ani Quel de 1

gitt 9 étab 93 be ir 1379 94 en E

OU DE CHEVALERIE. 155

en Portugal, établi par le Roi Denis en

74. L'Ordre des Chevaliers de Jésus-Christ en Italie, institué par Jean XX ou XXI en 1317.

75. L'Ordre des Chevaliers de l'Etoile,

institué en 1316.

 L'Ordre des Chevaliers de Jéfus-Christ en Portugal, établi en 1317.

77. L'Ordre des Chevaliers de l'Aigle blanche en Pologne, institué par Lécho.

78. L'Ordre des Chevaliers de la Bande en Espagne, institué en 1332.

79. 80. 81. L'Ordre des Chevaliers des Séraphins en Suède.

82. 83. 84. L'Ordre des Chevaliers de la Jarretière, institué par Edouard III en Angleterre l'an 1350.

85. L'Ordre des Chevaliers de l'Etoile, Liffe des établi par Jean Roi de France en 1351 ou Ordres de 1352.

86. L'Ordre des Chevaliers du Nœud à me Carte.

Naples, institué en 1352.

87. 88. 89. L'Ordre des Chevaliers de l'Annonciade en Savoie, établi l'an 1360. Quelques Auteurs font mention d'un Ordre de même nom, établi par Amedée VI en 1400.

90. L'Ordre des Chevaliers de Ste. Bri-

gitte en Suède, établi l'an 1366. 91. 92. L'Ordre du Chardon en France,

établi l'an 1369.

93. L'Ordre des Chevaliers de la Colombe inftitué par Jean I, Roi de Castille, en 1379 ou 1390.

94. L'Ordre des Chevaliers de la Raison en Espagne, établi l'an 1379.

G-6

95. L'Ordre des Chevaliers de St. Antoine en Hainaut, institué l'an 1382.

96. L'Ordre des Chevaliers du Navire d'Argos, établi par Charles III, Roi de Naples, en 1381 ou 1382.

97. L'Ordre des Chevaliers de l'Ecu vert

en France.

08. L'Ordre du Dévidoir à Naples.

99. L'Ordre des Chevaliers de la Societé de la Lionne à Naples.

100. La Societé des Fous à Cleves, établie en 1381.

101. L'Ordre des Chevaliers du Porc-épic en 1393.

102. L'Ordre des Chevaliers de la Paffion en Angleterre en 1380.

103. 104. L'Ordre des Chevaliers du Dragon en Allemagne, institué l'an 1400.

105. L'Ordre du Lis ou du Grifon en

106. L'Ordre des Chevaliers de la Toffon d'or institué en 1429, par Philippe le Bon, Duc de Bourgogne.

107. L'Ordre des Chevaliers de l'Etoile en Italie & en Allemagne, établi l'an 1385, 108. L'Ordre des Chevaliers de l'Etoile à Meffine.

109. L'Ordre des Chevaliers de St. Maurice en Savoie, institué en 1440 par Amedée VIII.

110. L'Ordre des Chevaliers de St. Hubert à Juliers de l'an 1445.

111. L'Ordre des Chevaliers de Dannebroge en Danemarc. 112. L'Ordre des Chevaliers de l'Epi en

Bretagne, établi l'an 1450.
Liste des 113. L'Ordre des Chevaliers de St. Geor-

Ordres de ge à Gènes de l'an 1452.

OU DE CHEVALERIE. 157

114. L'Ordre des Chevaliers de l'Hermi-la cinquiène en Sicile, institué par Ferdinand Roi me Catte. d'Aragon en 1436.

115. L'Ordre des Chevaliers de St. Mi-

chel à Naples.

116. L'Ordre des Chevaliers de St. Michel en France, établi par Louis XI en

1469.

117. 118. L'Ordre des Chevaliers de l'Eléphant en Danemarc, de l'an 1478, par Christiern I. D'autres disent qu'il fut établi en 1520 par Christiern II.

110. L'Ordre des Chevaliers de St. George à Rome, de l'an 1492, par Alexandre VI.

120. L'Ordre des Chevaliers de St. George en Allemagne, de l'an 1494, par l'Empereur Maximilien I.

121. L'Ordre des Chevaliers de St. Pier-

re & de St. Paul, de l'an 1520.

122. 123. L'Ordre des Chevaliers de l'Epée en Suède, de l'an 1528.

124. L'Ordre des Chevaliers de Tunis en Barbarie, de l'an 1535.

125. L'Ordre des Chevaliers de St. Etienne en Italie, de l'an 1554, ou, suivant d'autres, de l'an 1560, par Cosme de Medicis, Grand-Duc de Florence.

126. L'Ordre des Chevaliers Participans

en Italie.

127. L'Ordre des Chevaliers de Notre Sauveur en Suède, de l'an 1561. 128. L'Ordre des Chevaliers de l'Agneau

de Dieu en Suède. 120. L'Ordre des Chevaliers de Tufin en

Bohême & en Autriche.

130. L'Ordre des Chevaliers du St. Efprit, inftitué par Henri III, Roi de France, en 1579.

en Italie, de l'an 1586.

132. 133. L'Ordre des Chevaliers de St. Lazare & de Notre-Dame du Mont Carmel, de l'an 1608.

134. L'Ordre de Notre Rédempteur en I-

talie.

Carte.

135. L'Ordre des Chevaliers du Sacré Sang en Italie.

136. L'Ordre des Chevaliers de St. George à Ravenne.

ge a Ravenne.
Lifte des 137. L'Ordre des Chevaliers de Jésus & Ordres de de Marie, de l'an 1615.
lassième 128 L'Ordre de la Conception de No.

138. L'Ordre de la Conception de Notre Dame.

139. 140. L'Ordre des Chevaliers de la Milice Chrétienne,

141. 142. L'Ordre des Chevaliers de l'A.

marante en Suède. 143. L'Ordre des Chevaliers de Notre Sauveur & de fa Passion en Allemagne.

144. 145. L'Ordre des Chevaliers de St. Louis inftitué par le Roi Louis XIV, pour récompenser les Officiers des Troupes.

146. 147. L'Ordre de St. André en Mof-

148. 149. L'Ordre de l'Agile noire en Prusse.



ORDRES MILITAIRES OU DE CHEVALERIE.

# DES ORDRES RELIGIEUX.

# ପ୍ରପ୍ରପ୍ରପ୍ରପ୍ର ପ୍ରପ୍ରପ୍ରପ୍ରପ୍ରପ୍ରପ୍ର

## CHAPITRE VI.

## Des Ordres Religieux.

D. DOurquoi est il nécessaire d'étudier Nécessité l'Histoire des Ordres Religieux ? de l'Histoi-R. Parce qu'elle a un si grand raport avec re des Orl'Histoire générale, & sur tout avec celle dres Relide l'Eglise & des Ordres Militaires, qu'on gieux. ne fauroit l'en féparer. Les Ordres Religieux sont comme autant de Corps séparés, ou comme des espèces de Républiques. dont il faut du moins connoître la fondation, les révolutions qui y font arrivées, & le tems de leur reforme.

D. En combien de classes peut - on les Comment on peut la

partager?

R. En trois classes, qui sont I. les Or-partager. dres anciens, ou plutôt, l'Histoire des prémiers Solitaires & des Religieux qui ont mené une vie retirée, depuis le quatrième fiècle jufqu'au dixième; 2. les Ordres Monastiques, les Congrégations ou les Sociétés, qui se sont établies depuis le dixième fiècle: 3, les Ordres Militaires dont nous avons parlé dans le Chapitre précédent.

D. Par quel motif les prémiers Chrétiens Pourquoi

fe retiroient ils dans les Déferts?

les pré-R. C'étoit sur tout pour éviter les persé-miers cutions; mais dans la suite la vie des Soli Chrétiens taires parut si miraculeuse, qu'on l'embras-feretiroi-

fa dans la feule vue de fe livrer entierement les Déaux trayaux de la pénitence. Lorsqu'on ferts.

#### 160 DES ORDRES RELIGIEUX.

vouloit animer le zèle des Chrétiens on leur proposoit ces modèles de perfection.

D. Quand ont commencé les Communaudes Com- tés Régulières qui joignent la folitude à la vie munautés. commune.

R. Sur la fin du quatrième siècle. Ces établiffemens parurent d'abord fi louables. qu'ils augmentèrent confidérablement sous l'autorité des Princes qui en tiroient une partie de leur gloire. Pendant près de 500 ans ce ne furent que nouvelles Abbaves ou Communautés Religieuses dans toutes les parties du Monde Chrétien.

Tous ces beaux projets ne tardèrent pas des Moià dégénérer. Les Cloitres se trouvoient anes. bondammant pourvus de toutes choses. Les Rois, les Princes, les Grands Seigneurs contribuoient de tout leur pouvoir à faire construire aux Moines de beaux bâtimens, & leur assignoient de très grands revenus.

> Nous avons un Discours de Chilperic, Petit-fils de Clovis, qui se plaignoit déja que les Biens fifcaux avoient été presque tous donnés aux Eglises. Notre Fife est devenu pauvre, disoit-il, nos richesses ont été tranfportées aux Eglifes. Nous lifons dans les Annales de Metz que les Moines ne peuvent fe lasser d'admirer la dévotion & la libéralités des Pépins, qui avoient eux-mêmes occupé les prémières places de l'Eglise. Un Corbeau ne creve pas les yeux à un Corbeau, comme disoit Chilperic aux Evêques.

monaftiques.

Les Moines, comblés de biens & de des Ordres richesses, s'étant laissés aller à toutes fortes sortes de déréglemens, on fut obligé, vers le commencement du onzième siècle, d'introduire de nouvelles Reformes ou d'établir de nouveaux Ordres. C'est ce qui

pro-

DES ORDRES RELIGIEUX. 161 produisit tant de Chanoines Réguliers de diverses fortes, & même les Camaldules, Grammont, les Chartreux & Citeaux.

Dans le douzième fiècle on inftitua l'Or-Fondation dre des Prémontrés, & plufieurs autres de divers congrégations de Chanoines. Le treizième Ordres. fiècle enfanta les Ordres de St. François, de

fiècle enfanta les Ordres de St. François, de St. Dominique, de St. Augustin & des Carmes. Après ces Communautés, qui attiroient

Après ces Communautés, qui attiroient à elles la plus grande partie des aumones, on vit pulluler les Religieux de la Merci, les Trinitaires, les Servites, les Croifers, les Sylvelfrins, les Céléftins, & une infinité d'autres Sociétés, foit d'hommes, foit de femmes. La multitude en augmenta aupoint, qu'on fe vit contraint de fupprimer plufieurs Congrégations pour les unir à d'autres Ordres mieux fondés & plus accrédités. Cela n'empècha pas néanmoins qu'on ne vit parolt ret dans le quinzième fiécle de nouveiles Communautés, les Minimes, les Augustins Déchauffés, & plufieurs autres.

Dans le feizième fiècle parurent les Religieufes Annonciades, les Recolets, les Théatins, les Capucins, les Somafques, les Carmelites, les Carmes Déchauffés, les Barnabites, les Pères de la Doctrine Chrétienne, les Frères du Tiers-Ordre de St. François ou Pénitens. Après eux vinrent les Jéfuites, dont la Compagnie fe forma en 1534, & fut approuvée par la Cour de Rome en 1540. Plus de cinquante ans après on vit paroltre les Pères de l'Oratoire, de la fondation de Philippe de Nery, qui dans le fiècle fuivant s'établirenten France fous la pro-

tection du Cardinal de Berulle.

D. Pourquoi voit on tant de personnes Pourquoi embrasser la vie monastique?

fe la vie monaftique.

R. Il v a plufieurs jeunes-gens que leurs parens jettent dans des Cloîtres ou par fuperstition, ou pour empêcher que leurs familles ne tombent en décadence par le partage des biens. Il y en a qui se font Moines ou par paresse, ou pour vivre plus à leur aise. " Il faudroit, dit un Auteur mo-,, derne (a), que les Loix cherchassent à 0-, ter tous les moyens de vivre fans travail: .. mais dans le midi de l'Europe elles font " tout le contraire; elles donnent à ceux , qui veulent être oififs des places propres " à la vie spéculative, & y attachent des , richesses immenses.

Les Momastères dépouillés de leurs Biens, & enfuite

D. Les Monastères n'ont-ils pas été souvent dépouillés des grands biens qu'ils avoient extorqués, ou que la pieté, la superstition & un faux zèle pour la Religion leur

comblés de richeffes.

avoient fait donner? R. On peut en juget par ce que dit surcela, en parlant du Clergé de France. l'excellent Auteur qui vient d'être cité. " Le " Clergé, dit-il (b), avoit tant, qu'il faut , que dans les trois Races on lui ait donné plusieurs fois tous les Biens du Royaume. " Mais fi les Rois, la Nobleffe & le Peu-" ple trouvèrent moyen de leur donner tous , leurs Biens, ils ne trouvèrent pas moins " celui de les leur ôter. Le piété fit fonder les Eglises dans la prémière Race; " mais l'esprit militaire les fit donner aux " Gens de guerre, qui les partagérent à

" leurs enfans: combien ne fortit-it pas de " Terres de la Manse du Clergé! " Les

(a) L'Auteur de l'Efprit des Loix, Livre XIV, Chap. VII. (b) Idem, ibid. Livre XXXI, Chap. X.

"Les Rois de la feconde Race ouvrirent rillés par leurs mains, & frient encore d'immenfes les Norlibéralités; les Normands arrivent, pillent mands. " & ravagent, perfécutent fur tout les Prêtres & les Moines, cherchent les Abbayes, regardent où lis trouveront quelque "lieu Religieux; dans cet état combien le " Clergé perdit-il de Biens? A peine y avoit-il des Eccléfiaftiques pour les rede-

"mander.
"It resta donc encore à la pieté de la opprimés
"trosseme Race, assez de fondations à fai-paries Sei"re, & de terres à donner: les opinions ré. gneurs
"pandues & crues dans ces tens là dauroient
"privé les Lasques de tout leur Bien, s'ils
"avoient été assez honnétes-gens. Mais si
"les Eccléssas avoient de l'ambition,
"les Lasques en avoient aussi, si le mourant
donnoit, le successeur vouloit reprendre.
"On ne voit que querelles entre les Sei"gneurs & les Evêques, les Gentilhommes
"& les Abbés; & il falloit qu'on pressat

"vivement les Eccléfiastiques, puisqu'ils furent obligés de se mettre sous la protection de certains Seigneurs, qui les défendent pour un moment & les opprimoient après.

" Déja une meilleure Police qui s'établit Fillés par, foit dans le cours de la troifème Race, les Calvi" permettoit aux Eccléfiaftiques d'augmen niftes.
" ter leur Bien. Les Calviniftes parurent
" é firent battre de la monnoie de tout ce
" qui fe trouva d'or & d'argent dans les
" Eglifes. Comment le Clergé auroit il été
" affuré de fa fortune? il ne l'étoit pas de
" fon exifience; il traitoit des matières de
" controvere, & l'on bruloit fes Archi" ves. Que fervoit-il de redemander à une

"Noblesse toujours ruinée ce qu'elle n'a-, voit plus, ou ce qu'elle avoit hypothéqué , de mille manières? Le Clergé a toujours , aquis, il a toujours rendu, & il aquiert , encore.

Auteurs à D. Quels Auteurs doit-on particulierement confultes consulter sur l'histoire des Ordres Reli-

fur les Or- gieux ?

gigux.

R. Ceux qui ne veulent pas s'engager dans une grande lecture, peuvent se contenter du travail du Père Heibt, qui en a donné une histoire suivie depuis les prémiers siècles qu'à ces derniers tems. Il a siuvi les Ordres Religieux dans toutes leurs vicissitudes, & a fait connoître, outre leur prémier institut, les altérations que les tems ou les hommes y ont apportées. Elle est ou les hommes y ont apportées. Elle est crite avec une sage simplicité, mais avec beaucoup de lumières & de vérité historique. La plupart des autres Ouvrages sur cette matière font ou d'une trop grande étendue, ou trop remplis de pieuses fables.

Lifte chro- Mais à l'égard de ceux qui veulent fe bornologique ner encore davantage, voici en leur faveur des Ordres une lifte chronologique des Ordes Reli-Religieux, où l'on a marqué le tems de leur établifiement, de celui de la fondation des Abbayes les plus célèbres répandues dans toute la Chrétienté. On y a joint les divers changemens arrivés à ces Ordres, & plu-

sieurs autres particularités instructives touchant la vie de leurs Fondateurs.

Ans de J. St. Paul, prémier Hermite, né l'an 228, C. fe retire en 250 dans les Déferts d'Egypte, pour éviter la perfécution de l'Empereur Dèce.

Naissance de St. Antoine, le Père des Solitaires d'Egypte.

| DES ORDRES RELIGIEUX. 165                    |        |
|----------------------------------------------|--------|
| Prémier Monastère fondé en 270, où se        | Ans de |
|                                              | C.     |
| St. Antoine, âgé de 21 ans, se retire en     | 270.   |
| folitude, & devient le Père & le Chef d'un   | 271.   |
| grand nombre de Religieux & de Solitaires:   |        |
| mais il n'entre dans les Déferts que près de | 100    |
| quatorze ans après.                          |        |
| Naissance de St. Pacôme, Abbé de Ta-         | 276.   |
| benne, Instituteur de la vie Religieuse &    | 2/0.   |
| Cénobitique dans la Haute Thébaïde, 25       |        |
| ans après la naissance de St. Antoine.       | 8      |
| Naissance de St. Amoine.                     |        |
| C Astrino tod do or one Committee land       | 285.   |
| S. Antoine agé de 35 ans se retire dans      |        |
| le Défert.                                   |        |
| Naissance de St. Hilarion, Patriarche des    | 291.   |
| Cénobites, ou Religieux de la Palestine.     |        |
| Conversion de St. Pacôme.                    | 296.   |
| On croit que Ste. Synclétique établit cet-   | 300.   |
| te année un Monastere de Religieuses.        | 117    |
| Naissance de St. Macaire.                    | 300.   |
| Origine de la vie Cénobitique dans les       | 305.   |
| Monastères sous St. Antoine dans la Haute    |        |
| Egypte.                                      |        |
| St. Hilarion établit la vie Cénobitique,     | 306,   |
| agé de 15 ans, & se retire dans le Désert    |        |
| de la Palestine.                             |        |
| St. Antoine quitte le Désert & vient ex-     | 31f.   |
| horter les Martyrs d'Alexandrie, dans le     |        |
| fort de la Perfécution.                      |        |
| St. Pacôme entre dans la folitude de Ta-     | 3 14.  |
| benne dans la Haute Egypte.                  |        |
| Naissance de St. Théodore le Sanctifié,      | 314.   |
| Disciple de St. Pacôme & Abbé de Taben-      |        |
| ne.                                          |        |
| St. Pacôme établit la vie Monastique à       | 325.   |
| Tabenne.                                     |        |
| Religieuses de St. Hilarion.                 | 325.   |
| Religieuses de St. Antoine en Syrie          | 337•   |
| , n. !!                                      | /-     |

The state of the same

Ans de J.

C.

Religieuses de St. Macaire en Egypte.
Dieu fait connoître St. Paul. Hermite à
337.
St. Antoine; & St. Paul meurt âgé de 113

Mort de St. Pacôme, agé de 73 ans.

Mort de St. Facoine, age de 73 ans.

St. Basile, agé de 28 ans, se retire dans la solitude & devient le Père des Moines Grecs.

Religieuses de St. Basile, par Ste Emilie Mère de St. Basile, & Ste Macrine sa Sœur.

St. Martin bâtit auprès de Poitiers le prémier Monastère, qui ait été dans les Gaules.

Religieuses de St. Ambroise, par Marcel-

Religieuses de St. Basile en Occident, à Naples, puis à Rome.

St. Hilarion, Inflituteur des Solitaires en Palestine, meurt dans l'Ile de Cypre.

St. Martin bâtit le Monastère de Marmoutier près de Tours.

Hermites de St. Augustin, mais ils ne sont en règle qu'en 1256.

St. Arfene entre en folitude.

St. Honorat se retire dans l'Ile de Lérins

en Provence.

Mort de Ste Paule, Dame Romaine, à
Bethléem en Palestine.

Mort de St. Macaire, Solitaire.

405.
Fondation du Monastère de Lérins sur les côtes de Provence, par St. Honorat.

Mort de St. Maron, Solitaire de Syrie,

Chef des Maronites.

Fondation de l'Abbaye de St. Victor de Marfeille par Jean Caffian venu d'Orient. Il y introduit les pratiques des Pères de l'Orient.

|                                                                                       | Ans de | J. |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|
| St. Romain établit le Monastère de Con-<br>dat, aujourdhui St. Claude en Franche-Com- | 420.   |    |
| té.                                                                                   |        |    |
| Chanoinesses de Latran sous la Règle de<br>St. Augustin, mises en Congrégation l'an   | 440.   |    |
| 1060.                                                                                 |        |    |
| Mort de St. Arfène, Solitaire d'Egypte,                                               | 445.   |    |
| qui avoit été Précepteur de l'Empereur Ar-                                            |        |    |
| cadius.                                                                               | 448.   |    |
| Mort de Jean Cassien, prémier Abbé de<br>St. Victor de Marseille.                     | .440.  |    |
| Mort de St. Nil, Prêtre & Solitaire en                                                | 451.   |    |
| Arabie, âgé de 90 ans.                                                                |        |    |
| Mort de St. Romain, prémier Abbé de                                                   | 460.   |    |
| Condat ou St. Claude, en Franche Com-                                                 |        |    |
| té.                                                                                   |        |    |
| Mort de St. Siméon Stylite.                                                           | 462.   |    |
| St. Fulgence se fait Religieux. Mort de                                               | 490.   |    |
| St. Daniel Stylite, agé de 80 ans.                                                    | . 1 .  |    |
| Chanoines Réguliers de St. Maurice de                                                 | 490.   |    |
| Sion dans les Alpes; l'Abbaye fut rétablie                                            |        |    |
| par Charlemagne.                                                                      |        |    |
| St. Sabas est fait Supérieur Général des                                              | 493.   |    |
| Anachorètes de Palestine.                                                             | -      |    |
| St. Benoît, âgé de 16 ans, se retire dans                                             | 494    |    |
| le Défert.                                                                            |        |    |
| Chanoines Réguliers de Latran, ou de                                                  | 495.   |    |
| St. Sauveur, qu'on croit fondés par le Pa-                                            |        |    |
| pe Gélafe I.<br>Fondation de la célèbre Abbaye de Gal-                                |        |    |
| liata au bas des Monts de l'Apennin, aux                                              | 498.   |    |
| extrémités de la Toscane & de la Roma-                                                |        |    |
| gne.                                                                                  | . 15   |    |
| St. Mary est prémier Abbé de Bodan, ou                                                |        |    |
| Val-Benoît près de Sifteron.                                                          | \$ 06. |    |
| Monastère de Micy près d'Orléans, fon-                                                | 168.   |    |
| dé par le Roi Clovis.                                                                 | 4. E   |    |
| Le                                                                                    |        |    |
|                                                                                       |        |    |

Le Grand Monastier, ou St. Césaire d'Ar-Ans de les, est fondé. I. C.

L'Abbaye d'Agaune dans le Velais, fon-512. 515. dée par St. Sigifmond Roi de Bourgogne.

Naissance de St. Siméon Stylite, le jeune. 521. St. Benoît établit son Ordre au Mont-528. Caffin.

Mort de St. Théodose, Chef des Reli-529. gieux de Palestine.

Religieuses de St. Benoît par Ste. Scho-. 580. lastique sa Sœur.

Mort de St. Sabas, Supérieur des Solitai-531. res de Palestine.

Mort de St. Lié, Solitaire en Berry. 533. St. Léonard établit une Communauté de \$38.

Solitaires à Vanvre au Maine; il meurt en 570. Religieuses de St. Césaire d'Arles.

540. Mort de St. Benoît, Père & Chef des 543. Moines d'Occident, & de Ste Scholastique fa Sœur.

Fondation de l'Abbaye de St. Vincent lès 555. Paris, aujourdhui St. Germain Des-Prez, par le Roi Childebert.

Mort de St. Cyriaque ou Quiriace, Soli-\$\$7taire en Palestine.

Fondation du Monastère de Sainte Croix 559. de Poitiers, par Ste. Radegonde femme du Roi Clotaire I.

St. Claude, Evêque de Bezancon, se retire 581. à Condat, dont il devient Abbé; c'est aujourdhui St. Claude.

Mort de Ste. Radegonde, Religieuse à 587. Poitiers, agée de 68 ans.

St. Colomban paffe d'Irlande en France, & se retire dans les Déserts d'Austrasie. La Règle de St. Colomban est observée à

5920 Luxeuil, au Nort de la Franche-Comté.

Reli-

| DES ORDRES RELIGIEUR. 160                                                                                                        |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Religieuses de St. Isidore de Seville en                                                                                         | neda T       |
|                                                                                                                                  | C.           |
| Mort de St. Jean Climaque, Abbé du<br>Mont Sinal.                                                                                | 597.<br>606. |
| St. Colomban chasse par Thierry Roi de<br>Bourgogne, se retire dans les Etats de Clo-<br>taire II, puis de Théodebert.           | 607.         |
| Après la mort de Théodebert, Roi d'Auf-<br>trafie. St. Colomban se retire à Bobio en                                             | 612,         |
| Italie, & y fonde une Abbaye.  St. Gal établit une Abbaye dans le Diocèfe de Constance.                                          | 614,         |
| St. Colomban meurt à Bobio en Lombar-<br>die.                                                                                    | ere.         |
| Ste. Fare fonde Farmoutier en Brie, & en est Abbesse.                                                                            | 617.         |
| St. Romaric fonde deux Maisons à Remi-<br>remont en Lorraine, l'une pour des Dames,<br>dont la B. Mactefelde est la prémière Ab- | 620.         |
| besse; & l'autre pour des Hommes, dont<br>St. Amat est prémier Abbé.                                                             |              |
| Mort de St. Valery reclus, au Païs de<br>Vimeux.                                                                                 | 612.         |
| Abbaye de St. Valery, fondée par St. Bli-<br>mond fon Disciple.                                                                  | 617.         |
| St. Arnoul quitte l'Evêché de Metz & le<br>ministère de l'Etat, pour se retirer dans la<br>solitude.                             | 629,         |
| St. Eloy fonde l'Abbaye de St. Martial,<br>ou Ste. Aure à Paris.                                                                 | 631.         |
| Mort de St. Riquier, qui a fondé l'Abba-<br>ye de fon nom.                                                                       | 645-         |
| Ste. Gertrude est faite Abbesse de Nivelle.                                                                                      | 647.         |
| St. Guilhain fonde l'Abbaye, qui porte                                                                                           | 652.         |
| fon nom en Haynaut.                                                                                                              | -            |
| Fondation de Jumiège, Abbaye.                                                                                                    | 654.         |
| Ste. Bathilde, Reine de France, fonde l'Ab-                                                                                      | 656.         |
| Tome IV. H Fon-                                                                                                                  |              |

Ansde J. Fondation de l'Abbaye de Hautvillers en Champagne.

662. Ste Bathilde quitte la Cour & le Gouver-

nement, & fe fait Religieuse à Chelles.

Fondation de l'Abbaye de Montirendé, ou Montierender, Diocèle de Chalons, par St. Bercaire.

Mort de St. Guilhain, Fondateur & prémier Abbé du Monastère de son nom en

Haynaut.

683. St. Ansbert , Abbé de St. Vandrille ou de Fontenelle, est fait Evêque de Rouen. Mort de Ste. Aldegonde, prémière Abbes-

fe de Maubeuge en Haynaut.

685. L'Abbaye de Jarou, dans la Province de Northumberland en Angleterre, est fondée. Mort de St. Achard, Abbé de Jumièges.

683. Mort de St. Achard, Abbe de jumieges. 683. Mort de Ste Rictrude, Abbesse de Mar-

chiennes, agée de 74 ans.
Plectrude, Femme répudiée par Pepin de
Heriftel, fe retire dans une Abbaye de Fil-

les.

Béguines en Flandre, fondées par Ste.

Begghe. Ce font proprement des Chanoi-

nesses roturières.

Mort de St. Hadelin, Abbé de Celles, près de Dinant au Diocèfe de Liège.

Théodon, Duc de Bavière, fonde l'Abbaye de St. Emmeran à Ratisbonne.

Mort de Ste. Bertille, prémière Abbesse de Chelles, près de Paris, agée de 74 ans.

707. Mort de St. Landelin, Fondateur des Abbayes de Lobbes, d'Aulne & de Crépin, en Haynaut.

71s. Rétabliffement de l'Ordre de St. Benoît à l'Abbaye du Mont Caffin, qui avoit été détruite par les Lombards.

Mort de Ste. Odille, Vierge & prémière

| DES ORDRES RELIGIEUX. 171                                                                 |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Abbeffe de Hohenbourg près de Strasbourg.<br>Fondation de l'Abbaye de St. Gal, en         | Ans de J. |
| Suisse, sous la protection de Charles-Mar-                                                | 721.      |
| tel.  Fondation de la célèbre Abbaye de Ful-                                              | 744.      |
| de, la prémière & la plus puissante de l'Al-                                              | 4         |
| lemagne, par le Prince Carloman & St. Bo-                                                 |           |
| niface. St. Sturme en est fait le prémier                                                 |           |
| Le Prince Carloman renonce au monde,                                                      | 747•      |
| se retire au Mont Soracte en Italie, puis se                                              |           |
| fait Moine au Mont Cassin.                                                                |           |
| Naissance de St. Benoit d'Aniane, restau-<br>rateur de la Discipline Monastique dans l'E- | 7500      |
| glife Latine.                                                                             |           |
| Réformation des Chanoines Réguliers dans                                                  | 757.      |
| les Eglises Cathédrales, par la Règle de St.                                              |           |
| Chrodegrand.<br>Mort de St. Pyrmin, Abbé & Réforma-                                       | 758.      |
| teur de l'Ordre Monastique en Allemagne.                                                  | /3 **     |
| Mort de St. Othmar, prémier Abbé de                                                       | 759-      |
| St. Gal en Suiffe.                                                                        | 760.      |
| Quelques Auteurs placent ici les Religieu-<br>fes Acemètes.                               | /004      |
| Mort de St. Chrodegrand, Réformateur                                                      | 766.      |
| des Chanoines.                                                                            |           |
| Mort de Ste Opportune, Abbesse de Mon-                                                    | 770.      |
| Mort de St. Sturme, prémier Abbé de                                                       | 7790      |
| Fulde en Allemagne.                                                                       | 1130      |
| Mort de St. Sol, Solitaire en Allemagne.                                                  | 790.      |
| St. Théodore est fait Abbé de Stude à                                                     | 799.      |
| Constantinople.<br>St. Benoit, Abbé d'Aniane, Diocèse de                                  | \$0fe     |
| Montpellier, réforme les Moines, & meurt                                                  |           |
| en 821.                                                                                   | 4         |
| Raban est fait Abbé de Fulde.                                                             | £22.      |
| Corbie ou Corwei, Abbaye en Allemagne,<br>iondée. H 2 Mort                                | 6320      |
| minner. II 3.                                                                             |           |

Mort de St. Adelard, Abbé de Corbie, & Ans de I. parent de Charlemagne.

\$27. Chanoines Réguliers de St. Jaques de la £30. Spada, par Dom Ramire Roi de Léon; approuvés depuis par Alexandre III. St. Pascase Rathert est fait Abbé de Cor-

\$44. bie.

Religieuses de St. Laurent de Venise. \$57.

Mort de St. Pascase Rathert. Abbé de 365. Corbie en France.

L'Abbaye de Casaure en Italie, fondée 166. par l'Empereur Louis.

Mort de St. Nicolas, Abbé de Stude à 161. Constantinople, & défenseur des Images.

Fondation de l'Abbaye de Ste Marie de \$76. Compiègne, nommée depuis Ste Corneille, fous le règne de Charles le Chauve.

Fondation de l'Abbaye d'Orilhac, aujour-\$84. dhui dans le Diocèse de St. Flour, par St. Geraud Seigneur de ce lieu, & fécularifée pour des Chanoines.

L'Abbaye & l'Eglise de St. Médard de 116. Soissons brulée par les Normands, qui renversent & saccagent plusieurs autres Monastères.

L'Abbave de Doncheri fur la Meufe, ba-387tie par les Moines de St. Médard, qui avoient été obligés d'abandonner leur Maison.

Zuintibold, Fils naturel de l'Empereur Arnoul, donne l'Abbaye de Moyenmoutiers à un Seigneur féculier, qui en chaffe l'Abbé & les Moines, pour y mettre des Chanoi-

Les Frères servans les Infirmes à Sienne en Italie, mais approuvés en 1191.

4110

Baudouin le Chauve, Comte de Flandre, fait transporter le Corps de St. Vinox, de l'Abbaye de St. Bertin au Château de Berg, qui en porte le nom. Grim-

| DES ORDRES RELIGIEUE. 175                                                               |         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|
| Grimlaic fait une Règle pour les Solitai-                                               | ns de L |  |
| res, tirée pour la plus grande partie de la C.                                          |         |  |
| Règle de St. Benoît, qui étoit regardée                                                 | 900.    |  |
| comme la plus fage qu'il y eût alors dans                                               |         |  |
| l'Eglife,                                                                               |         |  |
| Fondation de l'Abbaye de St. Trutpert en                                                | 902.    |  |
| Brifgau par Lutfrid Comte d'Habsbourg.                                                  |         |  |
| Naissance de St. Mayeul, quatrième Ab-<br>bé de Clugny, & de St. Nil, Abbé Grec         | 9063    |  |
| de Grotta Ferrata, près de Frescati en Ita-                                             |         |  |
| lie.                                                                                    |         |  |
| Guillaume le Pieux, Duc d'Aquitaine,                                                    | ,010    |  |
| Comte d'Auvergne, fonde l'Abbaye de Clu-                                                |         |  |
| gny, & y établit pour prémier Abbé Ber-                                                 |         |  |
| non, qui projette l'établissement de sa Con-                                            |         |  |
| grégation.                                                                              | 127     |  |
| Transport du Corps de St. Gildas de Ruys,                                               | 917.    |  |
| qui se fait de la Bretagne en Berry, où on<br>le dépose près du Bourgdieux sur Indre, & |         |  |
| il s'y forme une autre Abbaye de son nom.                                               |         |  |
| Fondation de l'Abbaye de Gemblours en                                                   | 9237    |  |
| Brabant.                                                                                |         |  |
| Mort du Bienheureux Bernon, prémier                                                     | 927.    |  |
| Abbé de Clugny; St. Odon lui fuccède, & forme la Congrégation de Clugny.                |         |  |
| Origine de la ville de St. Pons de To-                                                  | 8       |  |
| mières en Languedoc, par la Fondation d'un                                              | 936.    |  |
| Monastère du nom de ce Martyr.                                                          |         |  |
| · Réformation de l'Ordre de St. Benoît dans                                             | 940.1   |  |
| les Païs-bas, la Picardie & le Bas-Rhin,                                                |         |  |
| par St. Gerard.                                                                         | ٦       |  |
| Mort de St. Odon, second Abbé de Clu-                                                   | 942.    |  |
| gny.                                                                                    | 947-    |  |
| Odon, Moine de St. Benoît fur Loire, mais Anglois, est fait Archevêque de Can-          | 37/*    |  |
| torbery, & projette la réforme de l'Ordre                                               |         |  |
| Eccléfiastique.                                                                         |         |  |
| Fondation de l'Abbaye de St. Vannes.                                                    | 952.    |  |
| H 3 Naif-                                                                               |         |  |
|                                                                                         |         |  |
|                                                                                         |         |  |

Ans de J. Naiffance de St. Romuald, Fondateur des C. Camaldules.

956. Mort de St. Gérard, Fondateur & prémier 959. Abbé de Brogne près de Namur, Réforma-

teur de l'Ordre de St. Benoît.

960. Rétablissement de l'Abbaye de Fontenelle, brulée depuis 100 ans par les Normans. 961. Naissance de St. Odilon, Abbé de Clu-

gny. Mort de St. Guibert ou Wibert, Moine de Gorze en Lorraine, puis Fondateur de l'Abbaye de Gemblours en Brabant,

55. Ethelwold, Evêque de Winchester en Angleterre, chasse les Chanoines Séculiers, & met en leur place des Moines Bénédictins dans sa Cathédrale.

Fondation de l'Abbaye de St. Vincent de Metz, par Thierry, qui en étoit Evêque.

Réformation générale du Clergé d'Angle-

Reformation generale du Cierge d'Angleterre. Les Chanoines font chaffés des Cathédrales, pour y mettre des Moines.
 Mort du Bienheureux Jean, Abbé de

Gorze en Lorraine.

975. St. Edward, Roi d'Angleterre, batit beau-

coup de Monastères.

Persécution en Angleterre contre les Moines.

977. Abbaye du Mont St. Quentin près de Perone, rétablie.

On bâtit beaucoup de Monastères en Gascogne. & dans les Provinces voisines.

St. Romuald entre dans la folitude, sous le Solitaire Marin; sur les terres de Venise. Abbaye de St. Magloire, fondée près le

Palais à Paris, par Hugues Capet Duc de France & Comte de Paris.

France & Comte de Paris. St. Nil, Abbé Grec de Calabre, quitte cette Province & fon Abbaye, va au Mont-Caffin, dont l'Abbé lui donne un territoire,

| DES ORDRES RELIGIEUX. 175                                                             |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Bout sy itthei avec quinze momes.                                                     | ns de J |
| Consécration & Dédicace de l'Abbaye de                                                | 982.    |
| Clugny, fous l'Abbé St. Mayeul, qui meurt                                             | ,       |
| l'an 991.                                                                             |         |
| Le Roi Hugues Capet fait mettre la Ré-                                                | 995.    |
| forme à St. Denys.                                                                    |         |
| Moines de la Congrégation de Ste Co-                                                  | Iece.   |
| lombe en Italie.                                                                      |         |
| Chanoines de St. Ruf près d'Avignon,                                                  | 19004   |
| établis par quelques Chanoines d'Avignon.                                             |         |
| Chanoines Réguliers de St. Jean de Char-                                              | 1 0074  |
| tres. Ives, Evêque des Chartres, y fait<br>venir enfuite des Chanoines de St. Quentin |         |
| de Beauvais.                                                                          |         |
| Fondation de l'Abbaye de Beaumont près                                                | 1007.   |
| de Tours, pour des Religieuses, par Hervé                                             | 100/.   |
| Trésorier de St. Martin de Tours.                                                     |         |
| Fondation de l'Abbaye de Beaulieu, près                                               | 1007.   |
| de Loches . par Fouloues Comte d'Aniou.                                               | /-      |
| Abhaye de Polirone, ou San-Bénédetto,<br>près de Mantoue, fondée par le Marquis       | 1007.   |
| près de Mantoue, fondée par le Marquis                                                | ,-      |
| Teudald.                                                                              |         |
| Fondation de l'Ordre des Hermites Ca-                                                 | 1012    |
| maldules par St. Romuald, approuvé en                                                 |         |
| 1072 par Alexandre III.                                                               |         |
| L'Ordre des Humiliés, établis à Milan                                                 | 1017.   |
| par Jean de Méda, confirmé par Innocent                                               |         |
| III l'an 1200, aboli l'an 1571 pour un at-                                            |         |
| tentat contre le Cardinal St. Charles Borro-                                          |         |
| mée.<br>Chanoines Réguliers de St. Lo de Rouen,                                       |         |
| mais qui ne s'est mis en règle qu'en 1114.                                            | 10100   |
| Ordre de Grammont par St. Etienne de                                                  |         |
| Muret, sous la Règle de St. Benoît, a été                                             | 1026,   |
| réformé au commencement du quinzième                                                  | n       |
| Siècle par le Pape Jean XXIII.                                                        |         |
| Mort de St. Romuald, Fondateur des                                                    | 10876   |
| Camaldules.                                                                           |         |
| H 4 Moi-                                                                              |         |

Ans de J. Moines de Vallombreuse, sous la Règle de St. Benoît, par St. Jean Gualbert de Florence, approuvés en 1055.

Fondation de l'Abbaye de St. Salve, près de Florence.

1049. Rétabliffement de l'Abbaye d'Hirfauge en Allemagne.

Abbaye des Westminster près de Londres, rétablie.

Abbaye de Troam, Diocèle de Bayeux,

Moines de Vallombreuse en Toscane, établis par St. Jean Gualbert.

Fondation de l'Abbaye de la Chaise Dieu.

Fondation de l'Abbaye de la Chaise-Dieu, en Auvergne.

1056. Fondation du Prieuré de la Charité sur Loire.

réforme dans les Chapitres des Cathédrales,
Le Monastère de St. Martin des Champs

à Paris est transporté dans le lieu où ilest.

Abbayes de St. Etienne & de la Trinité à Caen, fondées par Guillaume Duc de Normandie & Mathilde son Epouse.

Chambray, établis dans cette Ville.

Chanoines Réguliers de St. Jean Baptiste de Coventri en Angleterre, autorisés par une Bulle de Martin V l'an 1425.

Fondation de l'Ordre de Grammont en France, par St. Etienne de Muret.

Etabliffement de l'Abbaye de Schiren en Bavière.

1079. Fondation de l'Abbaye d'Anchin' en Flandres.

Religieuses Hospitalières de Jérusalem.
Ordre des Chatreux, par St. Bruno, ap-

prouvé

| DES ORDRES RELIGIEUX. 177                                      |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| prouvé par Alexandre III l'an 1178.                            | Ans de J. |
| Religieuses Camaldules, par Raoul Prieur                       | 1016.     |
| de Camaldoli.                                                  | 1010.     |
| Chanoines de St. Antoine de Viennois,                          | 1095.     |
| pour secourir les Infirmes, n'ont été auto-                    |           |
| rifés que l'an 1297 par Boniface VIII.                         | "         |
| Ordre de Citeaux par St. Robert Abbé de                        | Took.     |
| Molesme, au Diocèse de Chalons en Bour-                        |           |
| gogne.                                                         | , ,       |
| Ordre de Fontevrauld, par le Bienheu-                          | 1100.     |
| reux Robert d'Arbriffel.                                       |           |
| Religieuses de Vallombreuse en Italie.                         | IIQO.     |
| Mort de St. Bruno, à 50 ans.                                   | Hol.      |
| Guillaume de Champeaux fonde St. Vic-                          | 2112.     |
| tor de Paris.                                                  |           |
| Religieuses de Citeaux, par St. Bernard.                       | 1113.     |
| Ordre de St. Jean de Jérusalem ou de                           | 1113.     |
| Malthe.                                                        |           |
| Chanoines Réguliers de Prémontré, par                          | 1120.     |
| St. Norbert, à Prémontré en Picardie.                          |           |
| Chanoines Réguliers de Chancelade près                         | 1130.     |
| de Cahors, par Guillaume de Rocheblanche                       | r         |
| Evêque de Périgueux.                                           |           |
| Chanoines Réguliers de Ste. Croix de Co-                       | 1131.     |
| nimbre en Portugal, établis par Tellez Cha-                    |           |
| noine Séculier de cette Eglise.                                | 1136.     |
| Chanoines Réguliers de Ste. Marie du                           | 1130.     |
| Rbin.                                                          | 1140.     |
| Chanoines Réguliers de Closterneubourg                         | 1140.     |
| près de Vienne en Autriche, par Léopold                        |           |
| Marquis d'Autriche.<br>Chanoines Réguliers de Ste, Geneviève a | ****      |
| Paris, mis en la place des Chanoines Sécu-                     | 1147.     |
| liers, tirés de l'Abbaye de S. Victor, ré-                     |           |
| formés en 1620, sous le titre de Congré-                       |           |
| gation de France, qui s'est fort étendue.                      |           |
|                                                                | 1145      |
| Angleterre.                                                    | 41434     |
| He Re.                                                         |           |

| -         | 178 DES ORDEES RELIGIEUX.                      |
|-----------|------------------------------------------------|
| Ans de J. | Religieuses de Sempingam.                      |
|           | Ordre de St. Guillaume, par St. Guillau.       |
| 1150.     | me, uni aux Augustins dans le seizième Siècle. |
| 1155.     | Religieuses de Calatrava.:                     |
| 1158.     | Religieuses Humiliées de Milan.                |
| 1159.     |                                                |
| 2161.     | Chanoines Réguliers du St. Sépulcre en         |
| 4104.     | Bohême, Pologne & Ruffie.                      |
| 1171.     | Ordre des Carmes, tiré des Solitaires du       |
| 11/1.     | Mont Carmel, par le Bienheureux Albert.        |
| 1125.     | Religieuses de Malthe, Filles Nobles, par      |
|           | Sanchia, Reine d'Aragon.                       |
|           | Ordre de Citeaux de la Réforme de Flo          |
| 1190.     |                                                |
|           | res en Italie, par l'Abbé Joachim, approu      |
|           | vé en 1220, réuni à Citeaux dans le sei        |
|           | zième Siècle.                                  |
|           | Chanoines Réguliers de St. Marc, pa            |
|           | Albert Spinola; confirmé en 1204 par In        |
|           | nocent III, & en 1218 par Honoré III.          |
|           | Ordre de la Trinité, Rédemption de             |
| 3198.     | Captifs, par St. Jean de Matha & Félix d       |
|           | Traleia                                        |
|           |                                                |

St. Ladislas, Roi de Hongrie, est canonisé.

2198. Hospitalières du St. Esprit in Sassia, sous 1200.

Innocent III. Ste. Cunegunde canonisée.

1200. Chanoines Réguliers du Val des Ecoliers, 110% Diocèse de Langres, approuvés en 1218.

Hospitaliers du St. Esprit à Rome, par 1204. Innocent III.

Religieuses de St. Dominique en Langue-1207. doc.

Religieux du Val-des-Choux en Bonrgo-3207gne, Règle de Citeaux.

Ordre de St. François, par St. François 1209. d'Affife en Italie, confirmé en 1210 & 1223.

Religieuses de Ste. Claire. 1212.

Ordre des Frères Pêcheurs par St. Dominique. Or-

| DES ORBRES RELIGIEUX. 179                   |           |
|---------------------------------------------|-----------|
|                                             | Ans de J. |
| Captils.                                    | 1216.     |
| Religieuses de Calatrava en Espagne, Rè-    | 12190     |
| gle de Citeaux.                             |           |
| Religieuses du Tiers-Ordre de St. Fran-     | 1221.     |
| çois.                                       |           |
| Mort de St. François d'Affife; & canoni-    | 1226.     |
| fation en 1228.                             |           |
| Chartreuses en Dauphiné.                    | 1232.     |
| Ordre des Servites d'Italie.                | 1233.     |
| Moines Sylvestrins par Sylvestre Guzzo-     | 1234.     |
| lini.                                       |           |
| Religieuses Trinitaires.                    | 1236.     |
| St. Bonaventure entre dans l'Ordre de St.   | 1245.     |
| François.                                   |           |
| St. Thomas entre dans l'Ordre de St. Do-    | 1244-     |
| minique.                                    |           |
| Religieuses Urbanistes.                     | 1245.     |
| Chevaliers de la Pénitence des Sts. Mar-    | 1248.     |
| tirs en Palestine, sous la Règle de St. Au- |           |
| gustin.                                     |           |
| Mort de Ste. Claire, Fondatrice de Re-      | 1253.     |
| ligieuses.                                  |           |
| Mort de St. Pierre Nolasque, Fondateur      | 1256.     |
| de la Merci.                                |           |
| Religieuses Augustines par Alexandre        | 12562     |
| IV.                                         |           |
| Religieuses de la Merci en Espagne, ap-     | 1260.     |
| prouvées en 1265.                           | 22001     |
| Mort de St. Sylvestre Guzzolin, Fonda-      | 1267.     |
| teur des Sylvestrins.                       |           |
| Mort de St. Thomas d'Aquin, & de St.        | 1274.     |
| Bonaventure.                                | 12/7*     |
| Célestins par Pierre Moron, Pape Céles-     | 1274.     |
| tin en 1204.                                | 12/40     |
| Religieuses Servites en Italie.             | 3284.     |
| Religieuses du Tiers-Ordre des Servites,    | 1284      |
| en Italie.                                  |           |
| TY 4 Mart                                   |           |

180 DES ORDRES RELIGIEUR. Ans de J. Mort de St. Philippe Béniti, Fondateur des Servites. 1286. Le Pape Nicolas IV approuve le Tiers-1292. Ordre des Pénitens de St. François.

Religieuses Sylvestrines, en Italie. · 1206. Commencement de l'Ordre des Religieux 1297. ou Chanoines de St. Antoine en Dauphiné,

Règle de St. Augustin.

Frères de St. Aléxis en Flandres, approu-1300. vés seulement en 1450. 1312.

Religieuses de St. Jaques de la Spada, en Espagne. Ordre du Mont Olivet, près de Monte 1310.

Alcino par le Bienheureux Bernard de la Famille des Tolomei de Sienne, fous la Règle de St. Benoît.

Franciscains du Tiers-Ordre ou Péni-132f. tens, établis en règle par Nicolas IV. Religieuses du Mont Olivet en Italie. 14241

Chanoines Réguliers Vallis Viridis près 1349. de Bruxelles, fous la Règle de St. Augustina Ordre des Jésuates en Italie, par St. Jean ¥355 Colombin, supprimé par Clément IX, en

1668. Ordre de St. Jerôme en Espagne, par 1;66.

Pierre Fernandez, approuvé par Grégoire XI, en 1373. .4 - Religieuses de St. Jérôme en Espagne. 23 250

Ordre de Ste. Brigitte approuvé par Ur-1375. bain VI.

Frères de la Vie Commune, approuvés 1376. par Grégoire XI, dans les Païs-bas, 4000 Ordre de St. Ambroise au Bois, très an-1376.

cien, mais réformé. Hermites de Montébello , par Pierre 1180.

Gambacurta. .. r 1 ( ) 2200 Congrégation de Windeseim, près de 1385, Zwol, Règle de St. Augustin, par Gérard

Groot

| DES ORDRES RELIGIEUX. 181                         |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Groot, Evêque d'Utrecht. Congrégation d'Avellana. | Ans de la |
| Chanoines de St. Georges in Alga à Ve-            | 13930     |
|                                                   | 1400.     |
| nife, éteints en 1668.                            |           |
| Religieuses de Ste. Claire, réformées par         | 1406.     |
| a Bienheureuse Colette.                           | */        |
| Bénédictins de Ste. Justine de Padoue,            | 1408.     |
| unis au Mont-Cassin en 1504.                      |           |
| Congrégation de St. Jérôme de Fiésoli,            | 1409.     |
| Supprimée en 1669.                                |           |
| Carmes de Mantoue, par le Bienheureux             | 14136     |
| Ange Augustin.                                    |           |
| Religieuses Oblates, par Ste. Françoise,          | 1425.     |
| Dame Romaine.                                     |           |
| Ordre de St. Jérôme, réformé.                     | 1426.     |
| Ordre des Minimes, établis par St. Fran-          | 1437.     |
| ois de Paule, né en Calabre, approuvé en          | - 100     |
| 1474 & en 1402.                                   |           |
| Ordre de Fontevraud, réformé.                     | 1465.     |
| Carmelites de la Congrégation de Fran-            | 1467.     |
| ce, par Françoise d'Amboise Duchesse de           | .: / ` :  |
| Bretagne.                                         |           |
| Augustins Déchaussés, établis.                    | 1474      |
| Religieuses de la Conception, par Béa-            | 1484.     |
| rix de Sylva, Portugaife, approuvées en           | ****      |
| 1489.                                             |           |
| Filles de Ste. Agnès, à Dordrecht, Rè-            | 1491.     |
| le de St. Augustin.                               | .00 1 2   |
| Religieuses de l'Ordre des Minimes, ap-           | 14954     |
| rouvées par Alexandre VI, & réformées             | -4234     |
| par fules II en 1506.                             | . 7 14    |
| Ordre des Apôtres, ancien; mais autori-           | 1496.     |
| é seulement cette année par Alexandre VI,         | 100       |
| mi aux Barnabites en 1589.                        | **        |
| Religieuses Annonciades, établies à Bour-         | 1021      |
| ges par la Bienheureuse Jeanne, Reine de          | 1301      |
| rance, Duchelle de Berri, cent ans avant          |           |
|                                                   |           |
| es Annonciades Céleftes d'Italie.                 | 2,03      |
| H 7 Re-                                           | b.        |
|                                                   |           |

DES ORDRES RELIGIEUX. Religieux de St. François, Recollets, ap-Ans de J. prouvés en 1531. 1701. Hermites Camaldules réformés du Mont: 1520, Corona en Italie, approuvés la même année. 33.8 Théatins, par St. Gaétan de Tienne. 1524. Capueins, par le Père Matthieu de Baschi. 3545. approuvés en 1526. Somasques, par Jérôme Emiliani, Noble #5306 Vénitien. Franciscains de l'Etroite Observance. 3332; Carmélites, par Ste. Thérèse. 1533. Augustins Déchaussés. 1 (33, 01 1474. Société de Jésus, par St. Ignace, approu-1534. vée en 1540. Barnabites, par Antoine Marie Zacharie. 15562 Milanois. Religiouses Ursulines. 1537. Capucines . par Marie Longa . de Na-Z542. ples. Hermites du Mont Colorito, au Royau-1552. me de Naples. Frères de St. Jean de Dieu. 2354 Carmes Déchaussés d'Espagne. 1561. Doctrine Chrétienne d'Italie. 3572 Prêtres Oblats de St. Ambroise à Milan ... 1578. par St. Charles. +160T Théatines de la Conception. 1 ( \$0. Feuillantines, par Marguerite de Polaf-131). Les Clercs pour les Infirmes, par Char-1584. les de Lellis. Augustines Déchaussées d'Espagne. 1585. Hermites réformés de St. Augustin, ap-1585.

prouvés en 1586.
Feuillans près de Toulouse, par Don-Jean de la Barrière.

0

| DES ORDRES RELIGIEUX. 183                                     |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| Clercs Mineurs par Augustin Adorne Gé-                        | Ans de J. |
| nois.                                                         | G         |
| Franciscains du Tiers-Ordre réformés,                         | 1589.     |
| ou Picquepuz.  Prêtres de l'Oratoire de Rome, par St.         | -1        |
| Philippe de Néri.                                             | 1595.     |
| Doctrine Chrétienne en Provence, par                          | 1598.     |
| César de Bus.                                                 | - i       |
| Trinitaires Déchaussés de la Rédemption des Captifs.          | 1599      |
| Chanoinesses de Lorraine, par Pierre de                       | 1599      |
| Mattaincourt.                                                 |           |
| Filles du Calvaire par Antoinette d'Or-<br>léans Longueville. | 1601.     |
| Annonciades Céleftes d'Italie.                                |           |
| Chanoines Réguliers de Lorraine, par                          | 1604.     |
| Pierre Fourrier de Mattaincourt.                              | 1612      |
| Prêtres de l'Oratoire de France, par Mr.                      | 1613.     |
| de Berulle.<br>Religieuses de la Visitation par St. Fran-     | 1616      |
| cois de Sales.                                                |           |
| Hospitalières de St. Gervais.                                 | 1616.     |
| Ordre de St. Basile en Pologne.                               | 1624.     |
| Pères de la Mission, par St. Vincent de                       | 1615.     |
| Paul.                                                         | 10254     |
| Chanoines d'Uzez, en règle.                                   | 1640      |
| Chanoinesses de Ste Géneviève à Nan-                          | 1647.     |
| terre.                                                        |           |
| Religieuses du St. Sacrement.                                 |           |
| Frères de Béthléem au Méxique par Pier-                       | 1653.     |
| re de Béthancourt.                                            | 10,50     |
| Religieuses du St. Sacrement où de l'A-                       | 1654.     |
| doration perpétuelle, par la Reine Anne                       |           |
| d'Autriche.                                                   |           |
| Réforme de Citeaux, à l'Abbaye de la                          | 1662,     |
| Trappe, Diocese de Séez, par Armand Jean                      |           |
| Bouthillier de Rancé.                                         |           |
| Augustines Déchaussées de Portugal.                           | 1665.     |
| Hof-                                                          |           |
| 2201                                                          |           |

184 DES CONCILES.

. Ads de I. Hospitalières d'Italie, fondées sur les biens des Jéfuates. 1668.

Religieuses des Sept Douleurs en Italie. .1671. Congrégation des Prêtres de l'Hospice de 1675. la Trinité des Pelerins à Rome.

Filles Solitaires de St. Pierre d'Alcantara 1676. en Italie. ....

Religieuses du Corpus Domini en Italie. 1690.

# CHAPITRE

## Des Conciles.

U'est-ce qu'un Concile? R. C'est, une Assemblée de Prélats & de c'eft qu'un Docteurs pour régler tout ce qui regarde la Concile. Foi, la Discipline de l'Eglise, & dresser enfuite les Canons, c'est-à-dire, les règles de 2.4 l'Eglife. Les décifions du Concile s'appel-40001

le Decrets.

3 11

Natio-

D. N'y en a-t-il pas de plufieurs fortes?-Conciles R. Oui. Il v a des Conciles Généraux, Generaux, des Conciles Nationaux, & des Conciles naux, Pro- Provinciaux. vinciaux.

D. Quelle différence mettez-vous entre

ces trois fortes de Conciles?

R. Un Concile Général est une Assemblée de tous les Prélats de la Chretienté, ou du moins des principaux d'entre eux. Un Concile National est une Assemblée des Prélats d'une Nation sous un Patriarche, sous un Primat, ou fous un Métropolitain. Un Concile Provincial est une Assemblée des Eve-

rar qui ils ques d'une Province sous leur Métropolitain doirent é- ques d'une Province sous leur Métropolitain tre affem. D. Par qui les Conciles doivent-ils être R. Sur affemblés? bles.

R. Sur cette question il faut distinguer les tems. Lorsque l'Eglise étoit sous la domination des Empereurs Payens, on prétend que chaque Evêque assembloit les Pretres & les principaux Membres de son Eglife, pour décider des affaires importantes qu'il y avoit à régler ; & comme il n'y avoit encore ni Patriarches, ni Primats, ni Métropolitains, la résolution de ces Assemblées s'exécutoit fans appel. Ceux qui refusoient de se soumettre aux décisions du Concile. étoient frapés d'anathême. L'Empereur Constantin ayant divisé l'Empire en quatre Préfectures du Prétoire, & subdivisé chaque Préfecture en Diocèfes, & chaque Diocèfe en diverses Provinces, alors l'Evêque de la Métropole de chaque Diocèse & de chaque Province pouvoit dans le besoin convoquer un Concile de son Diocèse ou de sa Province.

Les Empereurs convoquoient les Conciles Généraux par l'Autorité Souveraine qu'ils avoient fur tous les Evêques, ou du moins fur les principaux, d'où dépendoient tous les autres, & qui étoient alors Sujets de l'Empire. Les voltures publiques leur étoient fournies par l'ordre des Princes. Ils assembloient les Conciles en Orient, où ils faisolent leur résidence, & y envoyoient ordinairement des Commissaires pour maintenir l'ordre. 'Après que les François se furent établis dans les Gaules, il falloit auffi un ordre des Rois pour assembler les Conciles Nationaux & Provinciaux. Cela paroit par les Lettres & les Préfaces qui se trouvent à la tête des Conciles. La même chose se pratiquoit en Espagne; & presque tous les Congiles d'Espagne portent, qu'ils opt

ont été convoqués par l'ordre du Roi. Cependant le Concile de Trente fut convoqué par le Pape, mais l'Empereur & les Rois de France & d'Angleterre lui difputèrent cette autoité.

De qui les prémiers Conciles étoient compolés.

fiftoient.

a. D. De qui les Conciles étoient-ils compotés, R. Tous le Evêques étoient obligés d'y affifter, ou de députer un Prêtre pour opiner en leur nom, &, quand ils y étoient préfens, ils étoient d'ordinaire obligés d'y mener un Prêtre avec cux. Il paroit par les Conciles des fept prémiers fiècles, que les Prêtres y avoient féance; mais dans le huitième fiècle ils en furent exclus, & cet ufage fut confirmé par les Conciles fuivans. Si depuis ils y out affité, ils n'ont eu que voix excitative, ou confultative, & non délibérative.

citative, ou consultative, & non délibérative. Les Laï- D. Les Laïques se trouvoient ils aux Conques y af-ciles?

R. Ils affificient avec les Evéques dans les Conciles Nationaux & Provinciaux. Il y en a divers exemples fous les Rois de France de la feconde Race. En Allemagne les Laïques y avoient aussi entre; & le Concile tenu à Rome par l'Empereur Othon. 1, pour la déposition du Pape Jean XII, étoit composé d'Ecclésiastiques & de LaIques. Quelques uns prétendent qu'ils n'avoient point voix décliève. Dans un Concile tenu en Angleterre cinq Abbesses y fouferivirent avant les Prêtres.

De qui les derniers Conciles ont été sompolés.

té composés?

R. Des Cardinaux, des Patriarches.

R. Des Cardinaux, des Patriatenes, des Primats, des Archevêques, & des Evêques de toute la Chretienté, ou précins, ou convoqués dans les formes. Les Chefa d'Ordre & les Abbés y ont auffi eu féance & voix délibérative de leur Chef. Les Pricurs-

Prieurs Conventuels doivent jouir de la même prérogative. Les Chanoines n'y peuvent affiliter qu'en qualité de Députés, quand ils sont d'un Corps à qui le privilège en a été accordé.

D. A qui donne-t-on la préséance dans Qui sont

R. Dans les prémiers fiècles de l'Eglife y ont la il y avoit, à ce qu'on prétend, trois Sièges

principaux, qui précédoient tous les autres, celui de Rome, celui d'Alexandrie, & celui d'Antioche. Le Concile de Nicée approuva que l'Evêque de la Cité Sainte cut le même rang. Le second & le quatrième Conciles élevèrent le Siège de Constantinople, & voulurent qu'il fut le second. Ainsi il se sit cinq Sièges, que dans la suite des tems on appella Patriarcauts. Ils avoient la préféance dans le Concile. Il y avoit austi des Evêques Métropolitains, qui étoient les Chefs des Provinces, & qui précédoient les autres Evêques. On commença affez tard à les appeller Archevêques; mais leur autorité n'en étoit pas moins reconnue. Les Papes n'affifterent que par leurs Légats aux prémiers Conciles Généraux.

D. Le Pape est-il au dessus du Concile, sile Pape

ou le Concile eft-il au-deffus du Pape? eft au-dei.

R. Le fentiment le plus généralement reconcile,
qu, c'est que le Concile est au deffus du ou leschen
Pape. Il n'y a que les zèlés partifans de ciles aula Cour de Rome qui foutiennent le con-deffus du
la Cour de Rome qui foutiennent le con-deffus du
la Cour de Rome qui foutiennent le con-deffus du
la Cour de Rome qui foutiennent le conmais ces Conciles ne fout nes reconnus à
mais ces Conciles ne fout nes reconnus à

traire. Les Conciles au des un rape, mais ces Conciles ne sont pas reconnus à Rome comme des Conciles Ecuméniques; & on en voit la raison.

D. Quels font les Conciles qu'on tient Conciles

regardés comme infaillibles dans l'Eglife Romaine.

pour infaillibles dans l'Eglife Romaine?

R. Ce font les Conciles légitimement afemblés, dans lefquels le Pape préfide ou
en perfonne, ou par les Légats, parce qu'on
prétend qu'ils tennent leur puissance immédiatement de Dieu.

Combien il y a de Conciles Géneraux.

n D. Combien compte-t-on de Conciles Généraux on Ecuméniques?

R. Les Protestans ne reconnoissent & n'adoptent que les quattre prémiers Conciles Généraux, qui sont le prémier Concile de Nicée, celui d'Ephèse, celui de Chalcadione, & le prémier Concile de Constantinople. Les Catholiques en comptent ordinairement (épt.; & 4 Rome on en compte dix-huit, savoir, deux de Nicée, quatre de Constantinople, un d'Ephèsie, un de Chalcadione, cinq de Latran, deux de Lyon, un de Vienne, un de Florence, & celui de Trente qui est le dernier.

3'il y a cu D. S'eit des Conci- véritablem les qu'on niverfels ? puifle vérirablement R. II n nommer Conciles : Cénéraux, que l'Relii

des.

s'il y a eu D. S'est-il trouvé des Conciles qu'on aft des Conciles véritablement pu nommer Généraux ou U-les qu'on niversels?

punte terre R. Il n'y en a eu aucun. Les anciens arciens mommer Conciles n'ont été ainfi nommés que parce Genéraux, que l'Eglife. Univerfelle les a reçus. Dans le prémier Concile de Nicée il n'y avoit de toute l'Etpagne qu'Hofus Evêque de Cordoue; & dans celui de Conflantinople, aucun autre Evêque de l'Empire d'Occident que l'Archevêque de Thefilalonique.

D. Comment nomme-t-on les Affemblées

c'est que qui se font dans les Diocèses ?

R. On les appelle Synodes. Ceux qui s'y trouvent font les Curés qui dépendent de la juridiétion de l'Evêque; ou, parmi les Protestans, les Ministres d'une même Province ou District.

D. Pour-

- Casyl

D. Pourquoi tient-on ces Assemblées? R. Pour instruire les Ecclésiastiques de quoi on leur devoir, ou pour les censurer lorsqu'ils en tient. tombent dans quelque faute; pour renouveller les Ordonnances Synodales, ou pour en faire de nouvelles.

D. Combien compte-t-on de Conciles? R. Le nombre ne va pas à moins denombre de Conciles.

deux mille quatre cens.

D. Quel fruit peut-on retirer de l'histoi- Fruit re des Conciles, tant Généraux que parti qu'on peut culiers?

R. Sans les Conciles nous ignorerions des Conci-

une infinité de faits importans qui ne seles. rencontrent pas ailleurs. Leur histoire nous apprend austi jusqu'où l'Eglise a porté ses foins, soit pour conserver la pureté de la Doctrine, soit pour ramener les Chrétiens aux règles des bonnes Mœurs. Il faut cependant avouer qu'on n'a que trop fouvent abulé de ces Assemblées; & delà vient que St. Grégoire de Nazianze disoit, qu'il appréhendoit les Assemblées Ecclésiastiques, parce qu'il n'avoit jamais vu la fin d'aucun Concile qui eut été heureuse, & qui, au contraire, n'eût augmenté le mal plutôt que de le diminuer.

D. Quels Ouvrages y a-t-il fur les Con- Ouvrages

R. Nous en avons trois grandes Collec. Conciles. tions, celle du Louvre, celle du Père Labbe. & celle du Père Hardouin. Une bonne Histoire générale des Conciles nous manque en François. Il n'y en a qu'une simple esquisse, donnée en 1699 en deux petits Volumes. Mr. Lenfant, illustre Réfugié François, nous a détaillé avec beausoup de foin, les Conciles de Pife, de

fur les

## 100 DES CONCILES.

Conftance & de Bâle. Les Ouvrages de ce favant homme font pleins d'érudition, & écrits avec beaucoup de modération. Fra-Paolo Sarpi, de l'Ordre des Servites, & Théologien de la fage République de Venife, a publié une hiftoire très détaillée du Concile de Trente, & très eftimée des Proteslans, dont Mr. Pierre-François le Courayer, homme très habile, a donné en 1730 une nouvelle traduction Françoife, avec des Notes Critiques, Historiques & Théologiques.

Liste chro- D. Quels sont les principaux Conciles qui ont été tenus depuis le commencement

des principaux Con- de l'Eglise jusqu'à présent?

ciles
Ans de
Ans de
J. C.
fut élu Apôtre en la place de Judas.

De Jérusalem II, où l'on établit les sept
 Diacres, pour secourir les Apôtres dans la distribution des aumônes & dans la Prédication.

De Jérusalem III, où l'on difpense les Chrétiens de l'observation de la Loi; à l'exception des viandes immolées aux Idóles, des animaux suffoqués & de la fornication.

58. De Jérusalem IV, où les cérémonies légales furent permises pour un tems.

D'Antioche; on dit que dans ce tems les Apôtres tinrent un Concile à Antioche: mais on le croit fuppolé, auffi bien que fes neuf Canons: il est néammoins cité dans le Concile fecond de Nicée.

173. D'Hiéraples en Afie, contre Montan, les Mon-

(a) L'étoile qui fe trouve à la tête de quelques-uns marque qu'ils n'ont pas été reçus de la Cour de Rome.

|          | DES CON              | CILES. I           | 0.        |
|----------|----------------------|--------------------|-----------|
| Montar   | niftes , & Théod     |                    |           |
| Dane l   | e même tems on       | croit qu'il s'eft  | C. ARS GO |
|          | utres Conciles en    |                    |           |
| fujet.   | dires concues en     | me and it mei      |           |
|          | e Carthage en Afr    | ique par Agrint    | i- 215.   |
| nus. c   | ontre le Baptême     | des Hérétiques     | 4130      |
| D'AI     | exandrie, où Or      | igène est dégra    | ié 223.   |
|          | être mutilé.         | Some cir action    | 213.      |
|          | Iconium & de Syn     | ade en Afie . cont | re 235.   |
| le Ran   | tême des Hérétic     | mes & contre l     | PC        |
| Monta    | nistes               |                    | 5.        |
|          | rabie contre les Ai  | abes, qui faisoie  | nt 249.   |
|          | & reffusciter l'Au   |                    |           |
|          | lome, pour recevo    |                    |           |
|          | dans la Perfécuti    |                    | 2,04      |
|          | Carthage en Afriq    |                    | ir 251.   |
|          | qui étoient tombé    |                    |           |
| tion,    | a contre Félicissim  | e Schismatique.    |           |
| De C     | Carthage contre Ba   | filides . Evêque   | le 253.   |
| Léon,    | & Martial Evêque     | d'Astorga, pour    | a         |
| voir été | Libellatiques , c'e  | t-à dire, pour avo | ir .      |
|          | s billets comme a    |                    | .4.       |
| De I     | Rome fur le Baptê    | me des Hérétiqu    | es 256.   |
|          | le fentiment des E   |                    |           |
| De I     | Narbonne en Lang     | guedoc, pour Pa    | ul 257.   |
| Evêque   | e de cette Ville,    | accusé d'incon     | ti-       |
| nence.   | 90-4                 |                    | . 1       |
| D'A      | lexandrie contre     | Népotien & C       | é- 263.   |
| rinthe,  | millénaires, qui     | favorisoient d'Id  | 0-        |
| latrie.  |                      |                    |           |
| . D'A    | ntioche I, contre    | Paul de Samofa     | te 264.   |
| qui fou  | tenoit que J. C. éta | oit un pur homm    | e,        |
| De l     | Mésopotamie conti    | e Manès.           | 277.      |
|          | Sinuesse dans la Ca  |                    | e 303.    |
| Marcel   | lin se confesse d'a  | oir offert de l'e  | n-        |

cens aux Idoles. Mais on croit ce Concile fuppolé par les Donatiftes.

De Cirtes en Numidie, où l'on abfout les

102 DES CONCILES.

Ans de les Evêques, qui dans la Perfécution avoient remis aux Payens les Livres Saints.

D'Elvire (*Hilberitausum*) dans le Royaume de Grenade, en Eipagne. On croit que c'eft plutôt un recueil de Canons Pénitentiaux des Eglifes d'Eipagne & Afrique qu'un Concile. Sa dicipline eft rigide contre ceux qui étoient tombés dans la Perfécution. Il contient 81 Canons.

D'Arles en Provence, assemblé par Ordre de Constantin, où les Donatistes sont

condamnés.

344.

D'Ancyre. On y reçoit les Tombés à la pénitence, & l'on en diftingue de plusieurs fortes.

De Rome contre les Juifs & fur la Difcipline; les Prêtrès & les Docteurs des Juifs y affiftent.

DE NICE'E. Prémier Concile Général:
I Concile 318 Pères qui le composent, y reconnoisgénéral.
fent contre les Ariens le Verbe Consubstantiel au Père Eternel.

\*D'Alexandrie par les Ariens, contre St.
Athanase.

\* D'Antioche par les Ariens, contre St.
Athanafe.

De Rome, où St. Athanase est justifié des accusations des Ariens.

\*D'Antioche, deux Conciles par les Ariens, contre la foi du Concile de Nicée.

De Milan en faveur de la Divinité du Verbe, par les Catholiques.

De Cologne, pour dépofer Euphratas, Evêque de cette Ville, qui nioit la Divinité de I. C.

De Sardique en Illyrie, contre les Ariens; on en attribue souvent les Canons au Concile Général de Nicée.

De

| DES CONCILES. 193                                                                 |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                                                                                   | Ans de |
| riens; quelques personnes, qui avoient con- J.                                    |        |
| fondu ce Concile avec le précédent, parce                                         | 347.   |
| qu'il étoit de la même année, ont dit que                                         |        |
| le Concile de Sardique étoit en partie Ca-                                        |        |
| tholique & en partie Hérétique.                                                   |        |
| *D'Arles en Provence par les Ariens con-                                          | 351.   |
| tre St. Paulin, Evêque de Trèves, défen-                                          | ****   |
| feur de St. Athanafe.                                                             |        |
| * De Milan par les Ariens, fous la pro-                                           | 355. 5 |
| tection de l'Empereur Constance.                                                  |        |
| *De Sirmich par les Ariens, qui dresserent                                        | 357.   |
| une nouvelle Formule de Foi, qui a fait                                           | •      |
| beaucoup de bruit dans l'Eglise.                                                  |        |
| D'Ancyre contre la Formule Hérétique                                              | 358.   |
| du Concile de Sirmich affemblé par les A-                                         |        |
| riens l'année précédente.                                                         |        |
| De Sirmich par les Demi-Ariens contre                                             | 359.   |
| les Ariens.                                                                       |        |
| De Rimini contre les Ariens, en faveur                                            | 359.   |
| de la foi du Concile de Nicée.                                                    |        |
| * De Rimini par les Ariens, qui se sépa-                                          | 359.   |
| rerent du Concile des Evêques Catholiques.                                        |        |
| De Paris, où l'on rejette la Formule Hé-                                          | 360.   |
| rétique, dressée dans le Concile de Rimini,                                       |        |
| assemblé l'an 359 par les Ariens.                                                 |        |
| *D'Antioche par les Ariens, qui déposent                                          | \$60.  |
| Melèce, Evêque Catholique de cette ville.                                         |        |
| De Constantinople, où l'on dépose Ma-<br>cédonius Evêque de cette ville, pour ses | 362.   |
| erreurs fur le St. Esprit.                                                        |        |
| D'Alexandrie, où St. Athanase fait dresser                                        |        |
| une Confession de foi.                                                            | 363.   |
| *D'Antioche on rejette le terme de Con-                                           |        |

De Conftantinople, fecond Concile Géné-181. d'Empéreur Théodofe, pour confirmer le Général, 1 Tame IV.

fubstantiel.

- Card

194 DES CONCILES.

Ans de Concile de Nicée, & reconnoître la Divinité du St. Elprit attaquée par Macédonlus; Il s'y trouva 150 Evéques. Ce Concile donne à l'Evêque de Conitantinople le prémier rang après celui de Rome.

De Bourdeaux contre les Priscillianistes.

& fur-tout Inftantius & Salvianus.

411. D'Ephèle, troifème Concile Général, Ill Conci- affemblé fous Théodofe. Le Pape Céleftin le Génér y préfide par fes Légats. Il étoit compoié de plus de 200 Evêques, qui condamnèrent Neftorius, qui admettoit deux Perlonnes en J. C. & qui vouloit que la Ste. Vierge ne fit pas la Mère de Dieu; on y condamna Pélaze.

\*D'Ephèle par Jean d'Antioche Partifan de Nestorius, contre le Concile Général

d'Ephèse.

3 \$ 5 .

43 I.

De Constantinople fur la Primauté prétendue par l'Eglise d'Antioche.

\* De Constantinople, en faveur d'Eutychès.

ches.

\* D'Ephèle, appellé Latrocinium Epheßnium, où l'on ablout Eurychès Héréflarque, & l'on condamne Flavien Evêque de Conflantinople Catholique.

De Rome, où le faux Concile d'Ephèse

est condamné.

De Milan, où Eufèbe fouscrit la Lettre, que St. Léon envoye à Flavien de Constantinople sur l'Incarnation du Verbe.

4f1. De Calcedoine, quatrième Concile Gésv Concile néral, de 630 Evêques, & de 4 Légats du
Général. Pape St. Leon. L'Empereur Marcien &
l'Impératrice Pulchérie s'y trouverent avec
beaucoup de Sénateurs. On condamna le
Concile d'Ephèfe de 449, aussi bien que
Dioscore & Eurychès, qui ne reconnoliffoient

| DES CONCILES. 195                                                                        |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| pient qu'une Nature en J. C.                                                             | Ans de |
| De, Rome où l'on définit que les causes L                                                | C. 4   |
| les Evêques appartiennent au St. Siège.                                                  | 463.   |
| De Rome, où l'on condamne Vital &                                                        | 484.   |
| Misénus Légats du St. Siège, pour avoir                                                  |        |
| avorisé Acacius, & Pierre le Foulon.                                                     | * 1 30 |
| * De Carthage, en faveur des Ariens, par                                                 | 484.   |
| ordre d'Hunneric Roi des Vandales, qui                                                   |        |
| xile plus de 400 Evèques Catholiques.                                                    |        |
| De Rome, contre l'ambition, les intri-                                                   | 499•   |
| ques & les abus qui se commettoient en                                                   |        |
| Election des Papes.                                                                      |        |
| D'Orléans, sur la Discipline & touchant<br>es Criminels qui se retiroient dans les Egli- | 511.   |
| es Criminels qui le retiroient dans les Egli-                                            |        |
| es. Clovis prémier Roi Chrétien fit affem-                                               |        |
| oler ce Concile.                                                                         |        |
| D'Epire; on y reçoit les 4 prémiers Con-                                                 | 516.   |
| ciles Généraux, & l'on y condamne les                                                    |        |
| Conciles Hérétiques.  De Constantinople. Ce Concile est en                               | 518.   |
| partie Catholique & en partie Hérétique. Il                                              | 3100   |
| est Catholique en ce qu'il reçoit le Concile                                             |        |
| de Calcedoine, condamne les Sévériens &                                                  |        |
| les Eutychéens; il est Hérétique en ce qu'il                                             |        |
| s'y est fait plusieurs, choses contre l'Eglise                                           |        |
| Romaine.                                                                                 |        |
| De Jérusalem, moitié Catholique & moi-                                                   | 518.   |
| tié Hérétique, étant conforme au Concile                                                 | ,      |
| précédent.                                                                               |        |
| De Tyr, moitié Catholique & moitié Hé-                                                   | 518.   |
| rétique, pour la même raison.                                                            |        |
| De Rome. On y conclut la réunion de                                                      | 518.   |
| l'Orient avec l'Occident, à condition que                                                | 1      |
| le Schismatique Acacius sera condamné.                                                   |        |
| D'Orange 1 & 2 contre les Messaliens &                                                   | \$29.  |
| Demi-Pélagiens. Le deuxième Concile d'O-                                                 |        |
| range est un de ceux, où l'on a le mieux                                                 |        |
| examiné les matières de la Grace.                                                        |        |
| I 2 *De                                                                                  |        |
|                                                                                          |        |

## 106 DES CONCILES.

Ans de \* De Rome, où le Pape Boniface élit J. C. 530. fon Successeur contre les Canons.

530. De Rome, où le Pape Boniface caffe cette Election en présence du Clergé & du Sé-

nat Romain.

De Conftantinople, où l'on condamne les trois Chapitres, c'est-à-dire les Ecrits de Théodore Evêque de Mopfueste; lbas Evêque d'Edesse, & Théodoret Evêque de Cyr. Dispute qui a fait beaucoup de bruit dans l'Eglise, même dans ces derniers tems.

\* D'Afrique, où l'on excommunie le Pa-

pe Vigile.

553. De Constantinople, cinquième Concile V. Concile Général, assemble sous le Pape Vigile & Général. Sous l'Empereur Justinien. On y condamne les erreurs d'Origène & les trois Chapitres.

\* D'Aquilée. Les Evêques d'Occident fe déclarent contre le cinquième Concile Général de Confiantinople, qu'ils prétendent contraire à celui de Calcedoine, ce qui occasionna une division qui dura environ un fiècle.

Or. De Worcester, en Angleterre, sur la Discipline, assemblé par Augustin prémier Ar-

chevêque de Cantorbery.

De Cantorbery, pour confirmer la Fondation de l'Abbaye de St. Pierre & St. Paul, la prémière qu'on ait bâtie en Angleterre. \* Deux de Confiantinople, où l'on con-

firme l'Ettèfe, ou Edit de l'Empereur Heraclius en faveur des Monothélites.

640. De Rome, on y condamne le Concile précédent.

675. De Braga, contre la superstition de certains Prêtres, qui vouloient consacrer avec 680. du lait.

VI Concile De Constantinople, sixième Concile Gé-Général. néral,

| DES CONCILES. 197                                                                                                                                                                                                                       | ,            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| néral, fous le Pape Agathon & fous l'Em-<br>pereur Constantin Pogonat, finit l'an 681. I<br>On y approuva les cinq prémiers Conscils<br>Généraux, & l'on y décida contre les Mo-<br>nothélites, qu'il y avoit deux Volontés en<br>J. C. | Ans de<br>C. |
| De Tolède, contre les Monothélites, sur les deux Natures de J. C. inséparables & parsaites.                                                                                                                                             | 6846         |
| * De Constantinople, nommé le Quini-<br>Sexte ou le Concile en Trullo, au Palais<br>de Constantinople. Les Evêques y firent<br>105 Canons, comme un Supplément des V.<br>& VI. Conciles Généraux.                                       | 692,         |
| De Leptine, ou Liftine, Maison Royale<br>près de Binche en Cambrésis. On accorde<br>au Roi des revenus Eccléssassiques pour les<br>frais de la guerre, & contre Aldebert Hé-<br>rétique.                                                | 7436         |
| * De Constantinople, contre les Images,<br>appellé faussement le septième Concile E-<br>cuménique.                                                                                                                                      | 754.         |
| Assemblée de Nevers, par le Roi Pepin,<br>où il est résolu de punir les Insidélités de<br>Gaifer Duc d'Aquitaine. Tassillon y prête<br>ferment de sidélité au Roi pour le Duché<br>de Bayière.                                          | 763.         |
| De Worm, où Pepin prend la résolu-<br>tion de punir les infidélités de Gaiser & de<br>Tassillon.                                                                                                                                        | 764.         |
| D'Orléans, dans lequel Pepin détermine<br>la guerre contre Gaifer Duc d'Aquitaine &<br>marche contre lui.                                                                                                                               | 766.         |
| Assemblée de St. Denis, où Pepin parta-<br>ge son Royaume à ses Enfans Charles &                                                                                                                                                        | 768.         |
| Carloman.  De Rome, où le Pape Adrien accorde, dit on, à Charlemagne le droit de nommer  1 3 PEvê-                                                                                                                                      | 7730         |

198 DES CONCILES.

Ans de l'Evêque de Rome; mais quoiqu'il foit rapporté dans le Décret de Gratien, on le croit au moins douteux.

773. De Genève, par Charlemagne dans le voyage qu'il fit en Italie, pour défendre l'Eglife Romaine, contre Didier Roi des

Lombards.

 De Paderborn, pour établir la foi dans la Saxe.

780. De Lipítad, en Allemagne, pour établir des Evêchés dans la Saxe.

786. De Wormes, en faveur des Saxons convertis, & de Wittikind leur Duc.

787. De Nicée II, septiéme Concile Général,

vII Conconvoqué fous le Pape Adrien & fous l'Emcite Génépercur Conflantin, Fils de Léon & d'Irène.

Il fut commencé à Conflantinople en 786,
& transféré à Nicée en 787. On y affermit
le culte des Images contre les Iconoclaftes,
Il éroit composé de 350 Evêques.

Pingelheim en Allemagne, où Taffillon Duc de Baviére convaincu de perfidie envers Charlemagne, Roi des François, est obligé d'entrer dans un Monastere.

De Tours, où Charlemagne partage ses

Etats à ses Enfans.

D'Altino, par Paulin Evêque d'Aquilée, pour implorer le fecours de Charlemagne, contre Jean Duc de Venife, qui tirannifoit les Evêques.

De France, où Charlemagne partage fon

Royaume.

Affemblée de Nimègue, où Louis le Débonnaire partage ses Etats à ses enfans.

Affemblée de St. Denys, où Louis le Débonnaire est admis à la Communion de l'Eglise & rétabli dans ses Etats.

De Metz, où l'Empereur excommunié par Ebbon

| DES CONCILES. 199                             |            |
|-----------------------------------------------|------------|
| Ebbon Archevêque de Reims, est absous.        | Ans de     |
| De Thionville, où Ebbon est dépouillé J.      | C.<br>835. |
| de l'Archeveche de Reims, pour conipira-      |            |
| tion contre Louis le Débonnaire.              |            |
| De Chartres, où l'on donne la tonsure à       | 849.       |
| Charles, Frère cadet de Pépin Roi d'Aqui-     |            |
| taine.                                        |            |
| De Soissons, où Pepin le jeune, Roi           | \$5 L.     |
| d'Aquitaine, est dépouillé & enfermé au       |            |
| Monastère de St. Médard.                      | 1 .        |
| * De Constantinople, où Photius est instal-   | 818        |
| lé Patriarche par le Schismatique Grégoire.   |            |
| De Metz, pour réconcilier Louis de Ger-       | 859.       |
| manie & Charles le Chauve.                    | , , , ,    |
| Deux Conciles d'Aix-la-Chapelle, dans la      | 860.       |
| cause de Thictberge semme de Lothaire.        |            |
| De Coblents, la paix y fut conclue entre      | 860.       |
| Louis de Germanie, Lothaire, & les Fils       |            |
| de Charles le Chauve.                         |            |
| * De Constantinople, Photius excommu-         | 861.       |
| nie le Pape.                                  | •          |
| De Savonières, près de Toul, où la paix       | \$62.      |
| est conclue entre Louis, Charles & Lothai-    |            |
| re, en présence des Evêques.                  |            |
| De Soissons, entre Baudouin Comte de          | 862.       |
| Flandres, ravisseur de Judith, fille de Char- |            |
| les le Chauve.                                |            |
| * De Metz, où les Légats du Pape con-         | 863.       |
| firment le mariage de Lothaire avec Valdra-   |            |
| de sa concubine.                              |            |
| De Rôme, on y dépose les Archevêques          | 161.       |
| Gontaire & Theudgaud, qui avoient recon-      |            |
| nu le mariage de Lothaire & de Valdrade.      |            |
| De Rome, où Zacharie Légat du S. Sié-         | 863.       |
| ge est excommunié, comme prévaricateur,       |            |
| Photius condamné, & St. Ignace rétabli        |            |
| fur le Siège de Constantinople.               |            |
| * De Constantinople, où Photius ex-           | 867.       |
| I 4 com-                                      |            |
|                                               |            |
|                                               |            |

200 DES CONCILES.

Ans de communie le Pape Nicolas.

J. C. Autre de Constantinople, où Photius est déposé & St. Ignace rétabli sur le Siège Patriarcal.

De Confantinople, VIII Concile Géné-VIII Conral, convoqué fous le Pape Adrien II & file Genéral.

TEmpereur Bafile, contre le Schifmatique Photius, qui fut dépofé & envoyé en exil, & St. Ignace rétabli dans le Siège Patriarcal

de Constantinople.

273 00 883. De Touloufe, au fujet des plaintes des Juifs contre les Chrétiens.

De Senlis, où Carloman, Fils du Roi Charles, & qui étoit Diacre, fut réduit à la Communion Laïque.

576. De Pavie. Charles Fils de Louis le Débonnaire y est proclamé Empereur. On y publie quelques Capitulaires de ce Prince.

\*De Constantinople, nommé faussement VIII Concile Général. Photius y est rétabli sur le Siège de Constantinople après la mort de St. Ignace. On y supprime la particule fisioque du Symbole.

Boo. De Wormes, sur la contestation de l'Archevêque de Cologne & de l'Evêque d'Hambourg, au sujet de l'Evêché de Brême, dont la supériorité étoit prétendue par ces deux

Métropolitains.

291. De Reims, en faveur de Charles le Simple, fils de Louis le Bègue que l'on déclare Roi de France.

\* De Rome, où le Pape Etienne condamne injustement la mémoire du Pape Formose, & traite avec cruauté le cadavre de ce Pape.

De Rome, où l'on casse tout ce qui a été fait dans le Concile de la même Ville de l'année précédente, au sujet de Formose.

De

| DES CONCILES. 201                                                    | 1.5    |  |
|----------------------------------------------------------------------|--------|--|
| De Trofley, un mort abfous.                                          | Ans de |  |
| De Trofley, contre la pluralité des fem-                             | , C.   |  |
| mes.                                                                 | 9216   |  |
| D'Angleterre, contre l'incontinence des                              | 5690   |  |
| Prêtres.                                                             |        |  |
| Du Mont Sainte Marie, Diocèse de Reims,                              | 972.   |  |
| fur la réformation de l'Abbaye de Mouson.                            | 7/20   |  |
| De Landaff, on excommunie le Roi Arth-                               | 988.   |  |
| mail.                                                                |        |  |
| De Mouson, contre Gerbert Archevêque                                 | 995.   |  |
| de Reims.                                                            |        |  |
| De Francfort, où l'on donne la tonsure                               | 1017.  |  |
| Cléricale à Godhard, frère de l'Empereur                             |        |  |
| Conrad.                                                              |        |  |
| De Rome, contre l'Hérésie de Bérenger.                               | 10500  |  |
| De Verceil, en Italie, contre Bérenger                               | Ioso.  |  |
|                                                                      | 10,00  |  |
| & Jean Erigene, dit Scot.                                            |        |  |
| De Paris, contre Bérenger.<br>De Landaff, en Angleterre, où l'on ex- | 1050.  |  |
|                                                                      | 1056.  |  |
| communie la Famille Royale, pour avoir                               |        |  |
| insulté un Médecin, neveu de l'Evêque de                             |        |  |
| Landaff.                                                             |        |  |
| De Rome, Bérenger y abjure son Héré-                                 | 1059   |  |
| sie pour la troisième fois.                                          |        |  |
| De Landaff, où l'on excommunie la fa-                                | 1059.  |  |
| mille Royale.                                                        |        |  |
| D'Osbori, en Allemagne, fur la question                              | 1062.  |  |
| de l'Election du Pape, si le consentement                            |        |  |
| de l'Empereur y étoit nécessaire.                                    |        |  |
| De Rome, 1 & 2, contre les Incestueux,                               | 1065.  |  |
| c'est à dire, contre les Jurisconsultes, qui                         |        |  |
| vouloient compter les degrés de Consangui-                           |        |  |
| nité par le Droit Civil & non par le Droit                           |        |  |
| Canonique.                                                           |        |  |
| De Lillebonne, en Normandie, avant                                   | 10662  |  |
| l'expédition de Guillaume le Bâtard en An-                           |        |  |
| gleterre.                                                            | 76     |  |
| Divers Conciles tenus en Espagne, pour                               | 1068.  |  |
| I c abros                                                            |        |  |

| Ans de | 202 Des Conciles. abroger les Cérémonies Eccléfiastiques des                         |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ]. C.  |                                                                                      |
| J. C.  | Chretiens Goths, & introduire celles de Ro-                                          |
|        | me.                                                                                  |
|        |                                                                                      |
| 1069.  | De Mayence, sur la répudiation que l'Em-<br>pereur Henri IV vouloit faire de Berthe, |
|        | qu'il avoit épousée deux ans auparavant.                                             |
|        | .qu il avoit epoulee deux alls auparavailt.                                          |
| 1072.  | D'Angleterre, où l'Archevêque de Can-                                                |
| 100    | torbery est déclaré Primat de celui d'Yorck.                                         |
|        | torocty etc deciale i illiat de ceiul d Torck.                                       |
| 1075.  | D'Erford, pour y publier le Concile de                                               |
| 1.0/30 | Rome de l'an 1074, contre les Prêtres Con-                                           |

cubinaires.

D'Angleterre, fur les Femmes & les Vierges, à qui la crainte avoit fait prendre le voile de la Religion.

De Winchester, contre l'incontinence des

Chanoines.

\* De Wormes, de Mayence & de Maftricht, contre le Pape Gregoire VII.

1076. De Tribur, où l'on prétend qu'il fut question de la déposition de l'Empereur Henri IV.

1076. De Rome, où Grégoire VII excommunie

De Rome, où Grégoire VII excommunie Henri IV.

\* De Pavie, où l'on excommunie Grégoire VII.

De Rome, où l'on excommunie les Par-

tifans de l'Empereur Henri IV. 1079. De Rome, où Bérenger abjure fon héré-

fie pour la quatrième fois.

De Bourdeaux, où Bérenger s'explique fur fa créance.

1080. De Rome, où l'on excommunie les Partifans de Henri IV.

De Wirtsbourg, où l'Empereur Henri IV est reçu à la Communion de l'Eglise. \* De Mayence, en faveur de l'Empereur.

De Burgos, en Espagne, où l'on abroge les Cérémonies Gothiques.

| DES CONCILES. 203                                                                 |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| De Rome, contre l'Empereur Henri. De Rome, contre l'Empereur Henri & J            | Ans de<br>C. 10\$10<br>10\$3. |
| l'Antipape Guibert.                                                               | ,,.                           |
| De Rome, contre l'Antipape Guibert &                                              | 1084.                         |
| Henri IV.                                                                         |                               |
| * De Mayence, contre le Pape Grégoire                                             | 1085.                         |
| VII, & pour l'Antipape Guibert.                                                   |                               |
| De Reims, contre Robert Comte de Flan-                                            | 1091.                         |
| dres, qui s'emparoit des biens de tous les                                        |                               |
| Recléfiaftiques, qui décédoient.                                                  |                               |
| De Roquingham, en Angleterre, où l'on<br>décide qu'Anselme, Archevêque de Cantor- | 1094                          |
| décide qu'Anselme, Archevêque de Cantor-                                          |                               |
| beri, ne fauroit fans le contentement du                                          |                               |
| Roi demander le Pallium au Pape Urbain                                            |                               |
| II, que le Roi n'avoit pas encore reconnu.                                        |                               |
| De Plaisance, en Italie, contre Henri                                             | 1095.                         |
| IV. qui avoit répudié Praxède la femme;                                           |                               |
| nour donner du secours à l'Empereur d'O-                                          |                               |
| rient: contre l'Antipape Guibert, & autres                                        | ** :                          |
| Héréfies.                                                                         |                               |
| De Clermont en Auvergne, sur la Disci-                                            | 10956                         |
| pline, contre le Roi Philippe; la Croisade                                        |                               |
| v est résolue.                                                                    |                               |
| * D'Angleterre, où l'on renvoye Ansel-                                            | 1095.                         |
| me Archevêque de Cantorberi, pour avoir                                           |                               |
| foutenu le parti du Pape.                                                         |                               |
| De Tours, le Roi Philippe y est absous,                                           | 1096.                         |
| & la Croifade réfolue.                                                            |                               |
| De Florence, contre l'Evêque de cette                                             | 1105.                         |
| Ville, qui prétendoit que l'Antechrist é-                                         | -                             |
| toit déia né.                                                                     | 1.5                           |
| Assemblée de Mayence, où Henri IV                                                 |                               |
| se démet de l'Empire, qu'il remet à son                                           | 1105.                         |
| fils Henri V.                                                                     |                               |
| De Paris, où l'on absout Philippe Roi                                             | Hos.                          |
| de France & Bertrade.                                                             | ,•                            |
| De Reims, contre Henri V, Empereur.                                               | 1115.                         |
| De Cologne, contre Henri V.                                                       | IIIs.                         |
| I 6 De                                                                            |                               |
| 7 .                                                                               |                               |
|                                                                                   |                               |

204 DES CONCILES.

De Chilons, fur Marne, contre Henri V.

De Cologne, Henri V est excommunié.

De Capone, contre l'Empereur Henri V.

Al'Antipape Burdin.

1111. & l'Antipape Burdin.

De Toulouse, pour une Croisade en Espagne, contre les Sarrasins & contre Pierre de Bruys.

De Toulouse, Pierre de Bruys livré au bras

féculier & brulé.

De Soiffons, contre Abelard: on y en trouve une fort belle description.

1721. De Latran, IX Concile Général, sous le IX Concile Pape Calixte II, pour le recouvrement de la Général. Terre Sainte.

Toncile par Innocent II contrel'Antipape Anaclet & Genéral.

pour la conservation des Biens Ecclésiasti-

ques.

De Winchester, pour la liberté du Roi

Etienne.

De Westminster, fur les plaintes du Roi

De Westminster, où le Roi Etienne se

plaint des véxations de fon Peuple.

De Vezelay en Bourgogne, pour la Croifade contre les Turcs. On tint fur le même fujet divers autres Conciles, en Bavière, à Laon en Picardie, à Chartres, & l'anhée fuivante à Etampes.

De Beaugenci, où l'on casse le mariage de Louis le jeune, Roi de France, & d'Eléonore, Fille du Duc d'Anquitaine, pour confanguinité, du consentement des Parties.

D'Oxfort, contre les erreurs des Vaudois que l'on avoit introduites en Angleterre.

De Clarendon en Angleterre, où l'on établit des Maximes conformes aux Droits d'Angleterre, qui font défapprouvées par le Pape. \*\* De

| DES CONCILES. 205                                                                           |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| * De Northampton, contre St. Thomas                                                         | Anse     |
| de Cantorbery, que l'on condamne, parce                                                     | J. C.    |
| qu'il n'observoit pas ce qu'il avoit signé au                                               | 1164.    |
| Concile de Clarendon.                                                                       |          |
| * Assemblée de Chinon en France, sur le                                                     | 1167.    |
| différend d'Henri-II, Roi d'Angleterre, &                                                   |          |
| de St. Tthomas de Cantorbery.                                                               |          |
| D'Angleterre, où les Evêques veulent                                                        | 27676    |
| poursuivre St. Thomes de Cantorbery devant                                                  |          |
| le Pape.                                                                                    |          |
| De Latran, où l'Empereur Frédéric est                                                       | 1167.    |
| excommunié.                                                                                 |          |
| D'Avranches, où Henri II, Roi d'Angle-                                                      | 1178.    |
| terre, est absous de l'assassinat de St. Tho-                                               | ,        |
| mas de Cantorbery.                                                                          |          |
| De Windsor en Angleterre, où le Roi                                                         | £175.    |
| d'Hybernie se soumet au Roi d'Angleterre.                                                   | ••/3•    |
| De Northampton, où l'Eglife d'Ecoffe fe                                                     |          |
| fépare de celle d'Angleterre.                                                               | 1176.    |
| De Venise, pour régler l'accommodement                                                      | 1177.    |
| du Pape Alexandre III, & de l'Empereur Fré-                                                 | •••      |
| déric.                                                                                      |          |
| De Latran, XI Concile Général, assem-                                                       | 1179.    |
| bld nor la Dane Alexandra III contra las                                                    | I Conci  |
| Vaudois & Albigeois, & contre les Schif-                                                    | sénéral. |
| matiques ordonnés par l'Antipape Victor                                                     |          |
| III.                                                                                        |          |
| Assemblée de Gisors, pour la réconciliation                                                 | 1188.    |
| des Rois de France & d'Angleterre, & les fai-                                               |          |
| re croifer.                                                                                 |          |
| Assemblée du Mans, où les Evêques & les                                                     | IISS.    |
| Seigneurs d'Angleterre décident de donner                                                   | *****    |
| du secours pour la Terre-Sainte.                                                            |          |
| De Lanciski, en Pologne, Décimes pour                                                       | 1188.    |
| la Guerre Sainte.                                                                           |          |
|                                                                                             | IIII.    |
| D'Angleterre, à Guntington, dans le Nort-<br>hampton pour les levées nécessaires à la Guer- |          |
| re Sainte.                                                                                  |          |
| IC Datific.                                                                                 |          |

DES. CONCILES.

Ans de De Paris, pour établir les Dixmes Sala-J. C. dines, pour secourir la Terre Sainte. LIES.

De Cracovie en Pologne, touchant les im-1119. positions sur le Clergé pour la Guerre Sainre.

De Rouen, pour la Croisade. 7190.

De Montpellier, sur la Discipline & pour 1195. déterminer la guerre contre les Sarrafins.

De Montil, (Montiliense), dans la Pro-1209. vince de Narbonne, où l'on impose une pénitence au Comte de Toulouse, Protecteur des Albigeois.

D'Arles, fur les propositions faites inuti-T110. lement à Raymond, Comte de Toulouse, pour fon absolution.

1216.

Assemblée de Narbonne, dans la cause des 1210. Comtes de Toulouse & de Foix. De Rome, l'Empereur Othon déposé.

1210. Assemblée de Pamiers, où les Évêques 12 12. & les Grands fe foumettent à Simon Comte de Montfort.

De Lavaur, dans la cause de Pierre. Roi 1211. d'Arragon, Protecteur de Raymond, Comte de Toulouse.

De Muret, en Languedoc, où l'on prend 1211. les moyens d'appaifer Pierre, Roi d'Arragon,

3215. De Montpellier, Simon Comte de Montfort v est déclaré Comte Souverain des Terres, dont il avoit chassé les Albigeois.

De Latran, XII Concile Général, sous le XII Conci-Pape Innocent III & l'Empereur Frédéric le Général. II. contre les erreurs des Albigeois & de l'Abbé Ioachim. C'est le prémier Concile où l'on trouve le terme de Transubstantiation, quoiqu'il foit en des Auteurs, qui vivoient 100 ans avant ce Concile; il y affifte 1283 Prélats, parmi lesquels il y avoit 673 Evêques.

Trois.

De Viterbe. Le Pape Urbain accorde le Royaume de Sicile à Charles d'Anjou, Frère de St. Louis. De

12634

DES CONCILES. 208

De Lyon, XIV Concile Général, fous: 1. C. Grégoire X, contre les erreurs des Grecs. 1274 XIV. Oon- pour la réunion & pour la Terre Ste. De Saltzbourg, pour réunir les Templiers cile Géné-

& les Chevaliers Teutoniques. rai.

1191 De Londres, pour chasser les Juiss d'An-1291. gleterre.

De Vienne en Dauphiné, XV Concile Gé-1311. XV Con- néral, fous le Pape Clément V, qui en fut eile Géné le Préfident. Les Rois de France & d'Arasal, gon y affistèrent, aussi-bien que les Patriarches d'Alexandrie & d'Antioche & plus de 300 Evêques. On v abolit l'Ordre des Templiers, on v condamna les Hérésies des Fratricelles. des Dulcinistes & Bégards, & l'on institua la Procession solennelle du St. Sa-

crement. De Senlis, dans la cause de Pierre de La-13150 tilli, Evêque de Châlons sur Marne, soupconné de la mort de Philippe le Bel.

De Toulouse, où l'on défend de se faire I 127. faire des funérailles avant sa mort.

De Novon, pour empêcher qu'on ne pu-I 344. blie de nouveaux Miracles fans approbation > des Eveques.

De Pile, XVI Concile Général, pour XVI Con-l'extinction du Schisme. On dépose Grécile Géné-goire XII & Benoît XIII; on élit Alexandre V, qui indique le Concile de Constan-

De Constance, XVII Concile Général, IVII Con-affemblé par Jean XXIII, successeur légiticile Génémé d'Alexandre V. Jean XXIII se démet du ral.

Pontificat pour rendre la paix à l'Eglise. On . y élit Martin V, qui approuve tout ce qui s'étoit fait dans ce Concile. On y condamne les Héréfies de Wiclef & de Jean Hus. Il dure depuis 1414 jufqu'en 1418.

De Bâle, XVIII Concile Général commencé à Favie, puis à Siennie, affemblé à Bâle par Eugene IV, qui en approuva les feize prémières Seffions, quoiqu'il y en ait qua- concile rante-cinq. On n'a reconnu en France que Général les ving-tix prémières, qui regardent prefque toutes la condamnation des Bohémiens. Le Pape Eugène transfèra ce Concile à Ferrare, puis à Florence: on y dépota Eugène & Ion élut Félix V.

De Ferrare, auquel se trouvèrent l'Empereur d'Orient Jean Paléologue, le Patriarche de Constantinople, aussi - bien que les

Arméniens.

De Florence, fuite de celui de Ferrare; on y continue le dessein de la réunion des frecs & des Arméniens. Néanmoins l'accord se fit, mais il ne dura pas, ce qui donna lieu à plusieurs Grecs célèbres de rester en Europe.

De Tours, sur les mauvais traitemens que les François recevoient du Pape Jules II, & des mesures que l'on devoit prendre à ce

fuict.

De Pife en Italie, affemblé contre le Pape Jules II, par les Cardinaux de Carvajal & Briçonnet. Il fut continué à Milan. Ce Concile n'est point reçu en Italie, non plus que par quelques Théologiens François, quoique Mr. Duuvy en ait donné les Actes.

De Latran, XIX Concile Genéral, commencé le 10 Mai 1512 par Jules II, & fini XIX Concile Genéral, contre le Concile de Pife, pour la guerre Sainte & pour fuppriser la Pragmatique Sanétion de France. Plufieurs Théologiens ne reconnoissent pas ce Concile comme Général, & Bellarmin laisse même la liberté d'en douter. De

210 DES CONCILES.

Ans de De Lyon, contre l'Héréfie de Luther, sur la Discipline, & pour accorder au Roi an Subside, pour délivrer d'Espagne les enfans de France, en ôtage pour François I.

De Bourges, contre les erreurs de Luther, fur la réformation des mœurs & pour trouver les moyens de retirer de prifon les fils

du Roi François I.

1349. De Trente, XX ou feulement XVIII ConXX Conci- cile Général, indiqué à Mantoue, puis à Vile Général, cence, & enfin commencé à Trente le 16 Décembre 1543; il ne finit qu'en 1563. Il fut
affemblé contre les erreurs de Luther, de
Zuingle, de Calvin, & pour la réformation
de la Diccipline & des Mœurs. En 1547
on le transféra à Boulogne, & 8 mois après
on le remit à Trente: il fut repris & interrompu trois fois. Il est reçu en France pour
le Dogme & non pour la Discipline.

1522. De Memphis ou du Caire, pour concilier les Coptes avec l'Eglife Romaine & leur faire abjurer les Héréfies de Nestorius & de

Dioscore ou Eutychès.

1599. De Diamper, aux Indes Orientales, für la Côte de Coromandel près de la Ville de St. Thomas ou Méliapur, par l'Archevêque de Goa, contre les Neltoriens & autres Hé-

rétiques.

\* De Dordrecht, Synode ou Concile Général des Eglifes Proteflantes, Réformées & Anglicanes, fur les matières de la Juftification & de la Grace contre les Sentimens d'Arminius, oppofés à ceux de Luther & de Calvin.

De Constantinople, par Cyrille de Berhoé
Patriarche de cette Ville, contre Cyrille de
Lucar & la Confession de Foi que ce dernier avoit publiée.

De De

De Rome, foas le Pape Benoît XIII, für la Foi, les Mœurs, & la Difcipline Ecclé Jifaltique. On en rédigea les Decrets, après le départ des Evêques. Mr. Fini, Sécrétaire du Concile, travaillant à cette rédaction au Noviciat des Jéfuites, y ajouta que la Conflitution Unigentus est une Règle de Foiçclaufe dont on prétent qu'il n'avoit point é

té fait mention dans le Concile.
D'Ambrun, fur l'acceptation de la Conflitution Unigenius, & autres matières Eccléfialfiques. Mr. de Tencin y condamna le 20
Septembre, à la tête de treize Evêques,
Mr. de Senez, à cause de ses sentimens sur
le Formulaire & la Constitution. Les Janfénsites prétendent qu'on viola dans ce

iugement toutes les règles.

Ans de . C. 1725.

1725.

1727

# BIGISISISISISISISISISISI

## CHAPITRE VIII.

## Des Ecrivains Ecclésiastiques.

D. Quel fruit peut on retirer de l'hif. Utilité de toire des Ecrivains Eccléfiasti-des Ecriques?

R. Elle nous instruit de la Doctrine, de cléssatila Morale, du Culte, & des Rits ou Céré-ques.

monies de l'Eglise.

D. Doit-on s'en raporter aveuglément au des témoignage de ces Ecrivains, & fur-tout de doit avoir ceux qu'on nomme les Pères de l'Eglie?

P. Un méritant des égande mais il ne faut pour les pour les propriets de la contraction de

R. Ils méritent des égards, mais il ne faut fères de pas les regarder comme infaillibles. Le don l'Eglife, de l'infaillibilité ne convient qu'à ceux que

)ieu

Dieu a inspirés, aux Auteurs Sacrés de l'Ancien & du Nouveau Testament. La règle de la Foi des Chrétiens c'est l'Ecriture. Les Pères de l'Eglise n'étoient pas moins sujets à l'erreur pour avoir suivi de près les Apôtres. On doit avoir pour ces anciens Docteurs beaucoup de respect, mais ce respect ne doit pas être excessif.

D. Quel jugement en porte l'Eglise Romaine?

qu'on en porte dans l'Eglise Lomaine,

R. Quoique cette Eglise croie avoir intérêt de maintenir en son entier l'autorité des Pères, il s'est cependant trouvé beaucoup de Catholiques, qui, ou par un effet de la force de la Vérité, ou faute de prévoir les conséquences, ou pour appuier des Dogmes particuliers, se sont déclarés ouvertement. tantôt contre un Père, tantôt contre l'autre, & ont fait même quelquefois des aveus qui portent contre tous généralement.

D. Quel est à cet égard le sentiment des Quel eft à Protestans?

cet égard le fentiment des

R. Ils n'admettent le témoignage des Pères, qu'autant qu'ils le croient conforme à Protestans, la Doctrine de l'Evangile, ou aux règles du bon-sens. Quelques uns même d'entre eux ont entrepris de faire voir, dans des Ouvrages faits exprès, le peu de fondement de l'autorité de ces anciens Docteurs.

Les Pères attaqués La Placet-

te.

Jean Daillé les a attaqués fur les Dogmes dans un Livre qui a pour titre, de l'emploi par Daille, des Saints Pères (a). Daniel Whitby a enwhitby & trepris de prouver (b) par un grand nombre d'ex-

(a) Publié d'abord en François à Genève en 1632, & puis traduit en Latin avec des additions de l'Auteur.

(b) Dans un Livre Latin intitulé de Scripturapam interpretatione fecundum Patrum Commentaries &c. Landres 1714.

d'exemples, tirés de tous les Livres du Vieux & du Nouveau Testament, que les Pères, même ceux des prémiers siècles, ne sont pas de bons Interprètes de l'Erriture. Mr. La Placette ne les ménage pas davantage: Qui ne fait, dit ce Ministre (a), que la plupar des Pères n'ont rien écrit sur les matières de la Conscience; É que ceux qui les ont toucbées, n'ont rien dit sur la plupart des quésions, dont

il importereit d'avoir la décision?

Mais celui d'entre les Protestans qui a Et sur-tout
porté à l'autorité des Pères, le plus rude par Mr. J.
coup. c'est la surant Mr. Jean Barbayura, Barbeyras,

coup, c'est le savant Mr. Jean Barbeyrac, Proffesseur en Droit dans l'Université de Groningue, & Membre de la Société Royale des Sciences à Berlin (b). Il ne les flatte pas, il parle d'eux avec la même liberté, que de toute forte d'Auteurs, anciens ou modernes. Il foutient que les Pères se sont beaucoup plus attachés à des matières de pure spéculation, ou de Discipline Ecclésiastique, qu'à cultvier la Morale, & à la puiser dans ses véritables fources; que quand ils en traitent, ils le font d'une manière peu exacte & peu méthodique, souvent même avec des ornemens d'une fausse Rhétorique, ou en tirant leurs moralités, à force de machines & d'allégories chimériques, de mille endroits de l'Ecriture ; qu'ils confondent perpétuellemeut les Devoirs de l'Homme, & les Devoirs particuliers du Chrétien, consideré précisément comme tel, de même que les principes de la Morale purement Naturelle, &

Feglife, imprimé à Amsterdam en 1728, & fa Préface sur Pufendorff.

<sup>(</sup>a) Voyez son Traité de la Conscience, Livre II, Chap. XVI, page 190 de la prémière édition. (b) Voyez son Traité de la Morale des Pères de

ceux de la Morale Chrétienne; qu'il leur arrive au contraire très fouvent de mettre une trop grande différence entre l'Homme & le Chrétien, deforte qu'à force d'outrer cet-e diffinétion ils preferivent des règles impraticables; enfin, qu'ils font prefque tous tombés dans des erreurs fort groffières fur divers points de Morale. Afin qu'on ne s'imagine pas qu'il veuille en être cru fur fa parole, il donne là-deffius des exemples tirés des plus célèbres Pères des fix prémiers Siècles, & pour ne pas être accufé de fingualrité, il fe munit de l'autorité de divers Auteurs de toutes les Communions, qui avoient reconnu de bonne foi les défauts des Pères.

Exemples des défauts des Pères.

R. Très volontiers; en voici quelquesuns.

de ces erreurs & de ces défauts.

D. Citez-moi, je vous prie, des exemples

De St. Juftin le Martir.

On reproche à St. Justin le Martir, & à d'autres Pères qui ont écrit après lui, d'avoir débité bien des choses ridicules sur un passage de la Genèse très mal entendu, d'un prétendu commerce charnel des mauvais Anges avec les Femmes ou les Garcons. Ce Père trouve la Croix par-tout ; il la trouve dans les Antennes & les Mats des Vaiffeaux, dans les Charues, dans les Hoyaux, dans toutes les choses de la Nature. Divers autres Pères ont regardé le Signe de la Croix comme naturel, ou comme marqué dans des passages du Vieux Testament, où il n'y en a pas la moindre apparence. Justin avoit des idées fortoutrées sur l'état de Continence & de Célibat, jusqu'à traiter formellement d'illégitime l'ufage le plus légitime du Mariage. On a même lieu de soupçonner qu'il prenoit à la lettre les paroles de Notre Seigneur

DES ECRIVAINS ECCLESIASTIQUES. 215 neur (a), dont la fausse interprétation por-

ta depuis Origène à se faire Eunuque.

St. Irénée pole pour maxime, & plufieurs pe st. Iréautres Pères après lui, que toutes les fois née.
que l'Ecriture raporte quelque action des
Patriarches ou des Prophètes, fans la
blamer, quelque mauvaife qu'elle nous paroiffe d'ailleurs, il ne faut pas la condamner, mais y chercher un type. Sur ce fondement il excufe l'incefte des Filles de Loth
& cèlui de Thamar (b). Ailleurs il femble
fuppofer que, fous l'Evangile, l'udage le plus
légitime du Mariage a quelque chofe de vicieux, comme l'udage de la permiffion du

Divorce fous la Loi.

Athénagoras (c) condamne les fecondes D'AthénaNoces, & les appelle un honnète Adultère, poras.

Ce Père étoit dans des principes de Platonifime, qui ménent tout droit au culte des
Anges, pui[qu'il leur attribue une Providence générale, ne laiffant à Dieu qu'une Providence particulière. Il laiffe entrevoir affez
clairement des idées qui vont à condamner
toute jufte défenie de foi-même & de fes
Biens; la Guerre, les Procès, fans diffinction; les Magiltratures, toute participation
au fupplice des Criminels le plus justement
condannés.

L'Ouvrage de Clément d'Alexandrie, qui DelCléa pour titre le Pédagogue, est, selon l'idée ment d'Aqu'en donne Mr. Dupin (d), un amas con-lexandrie, fus de préceptes sans ordre, sans liaison,

plein

(a) Matth. XIX. 12.

(b) Le Père Massar in Iren. Lib IV, Cap. 25...
(c) Dans son Apologie pour les Chrétiens,
Chap. XXVIII.

(d) Biblioth, des Aut. Ecclés. Tom. 1, pag. 86.

plein de déclamations & de mystiqueries. Ce Père, en criant contre les Mœurs de son siècle, distingue rarement l'usage légitime des choses indifférentes de leur nature, d'avec l'abus le plus criminel. Il ne veut pas, par exemple, qu'on mange du Pain blanc. On effémine, dit-il, & on tourne par-là un aliment nécessaire en opprobre de volupté (a). Il blame fans diftinction tous ceux qui font venir des Vins agréables de quelque païs étranger; & il traite d'Infensés les anciens Rois de Perse, qui se faisoient apporter de loin une Eau, qu'ils trouvoient excellente. Il bannit des Festins tout Instrument de Mufique, toute Chanson, & condamne en particulier l'usage de la Flute par une raison des plus ridicules. Il ne fait pas plus de grace aux Couronnes de Fleurs & aux Huiles odoriférantes. Porter des étofes teintes, c'est, selon notre Père de l'Eglise, une chose inutile & qui donne atteinte à la Vérité. Avoir de faux cheveux, ou se faire raser la barbe, c'est une impieté. Se baigner pour le plaisir, c'est une volupté impudente. Il ne permet pas même aux Chrétiens de se saluer en rue : c'est une liberté insensée. Croiroit on que ce Père dont la Morale paroit si rigide, fait dans le même Ouvrage. des peintures où la pudeur est si peu ménagée, que, selon le jugement de Mr. Dupin, approuvé du Père Ceillier, il faudroit ou retrancher tous les endroits du Pédagogue, dans lesquels il est parlé des péchés contraires à la Chatteté, ou en défendre la lecture jusqu'à un certain âge.

De Tettul- · Tertullien condamne absolument tout Mélien.

(a) Padagog. Lib. II, Cap. I.

DES ECRIVAINS ECCLESIASTIQUES. 217 tier, toute Profession, tout Commerce, qui regardent des choses dont les Payens peuvent faire quelque usage pour des actes d'Idolâtrie; la Profession militaire, l'usage des Couronnes, même des Fleurs; celui d'orner la porte de sa maison de Lampes & de Lauriers, dans une réjouissance publique ordonnée par le Prince; la recherche & l'exercice de tout Emploi public, les secondes Noces, & la Défense de soi-même, Quand il déclame contre la Comédie, il ne garde aucunes mesures, & donne aveuglément dans de fausses pensées. Le Diable, dit-il (a), est celui qui ebausse les Brodequins aux Acteurs, afin de faire mentir J. C. qui a dit, que personne ne pouvoit ajouter une coudée à la stature.

Origène, à l'exemple des prémiers Pères D'oigène, de l'Eglife, faifoit un abus énorme des Al-légories pour expliquer l'Ecriture. Il prit à la lettre ce que Noure Seigneur dit de ceux qui fe font Eunuques pour le Royaume des Cieux, & viola, en conféquence de cette illusfon groffière, une des loix les

plus évidentes de la Nature.

St. Cyprien vouloit qu'on cherchât le pe st. Cymartyre en lui-même à pour lui-même; témé piten, rité condamnée par le commandement exprès que Notre Seigneur fit à fes Apôtres, de fuir d'une Ville, où on les perfécuteroit, pour aller dans une autre. Ailleurs il détruit le droit naturel d'une luife défenié de foi-même.

Lactance condamne fans distinction la De Lactan-Guerre, toute Défense de soi même, le ce. d' Trasic dans les païs éloignés, & le Prêt à

usure ou à intérêt

St.

(a) Dans fon Livre des Spellacles, Chap. XXIII.

St. Basile, dont le génie sombre & auftère ne pouvoit guère que le jetter dans Gle. l'excès, ne vouloit pas qu'un Chrétien plaidat, même pour les Vetemens les plus nécessaires; & il prend à la lettre, comme ont fait plusieurs autres Pères, les Préceptes de Notre Seigneur exprimés d'une façon proverbiale (a). Le Serment, felon lui, étoit bien permis fous la Loi; mais il prétend qu'il est absolument désendu sous l'Evangi-Il a du Parjure une idée bien peu jufte, puisqu'il suppose que c'en est un, lors-

qu'en jurant on s'est trompé de bonne foi-St. Grégoire de Nazianze vouloit qu'on De St. Grégoire de persécutat ceux qu'il nomme Hérétiques. Il s'est contredit lui même fur cet article. Il a eu de très fausses idées sur les prétendus Conseils Evangéliques, entre autres sur celui de renoncer de gaieté de cœur à ses

Biens.

broife.

St. Ambroise s'est si fort déchaîné contre De St. Amles secondes Noces, & a tant flêtri l'innocence du Mariage, pour prôner l'excellence de la Virginité & du Célibat, qu'on a de la peine à comprendre qu'il ait pu, en parlant de l'Adultère, s'expliquer d'une manière à faire penfer que ce n'est pas toujours un crime. Il dit formellement (b), que l'Alultère ne paroissoit pas défendu avant l'Evangile.

St. Chrysostôme, lorsqu'il parle de l'expédient dont Abraham se servit (c), dans hryfofto. la crainte où il étoit qu'on ne le tuat, fi on le connoissoit pour Mari de Sara, ne fait

(a) Luc. VI, 29, 30, &c.

(b) Lib. I. de Patriarch, Abrah. Cap. TV

(c) Genos, Chap, XII.

DES ECRIVAINS ECCLESIASTIQUES. 219 pas difficulté de dire à ses Auditeurs : " Vous " favez que rien ne chagrine plus un Mari " que de voir sa Femme soupçonnée d'avoir " été au pouvoir d'un autre; & néanmoins " ce juste-ci emploie tous ses efforts pour " que l'acte d'Adultère s'accomplisse ". Il donne ensuite de très grands éloges à son courage & à sa prudence, puis il l'excuse d'avoir confenti à l'Adultère de sa Femme. Après cet éloge du Mari, il passe aux louanges de la Femme, & dit, qu'elle accepta de bon cœur la proposition, & qu'elle sit tout ce qu'il falloit pour bien jouer cette Comédie. Là-dessus il exhorte les Femmes à imiter cela, & il s'écrie.,, Qui n'admire-" roit cette grande facilité à obéir? Qui " pourroit jamais affez louer Sara, de ce " qu'après une telle continence, & à fon " âge, elle a voulu s'exposer à l'Adultère, " & livrer fon corps à des Barbares, afin " de fauver la vie de fon Epoux ". St. Ambroife n'a pas donné de moindres éloges à la charité de Sara; & St. Augustin a été prefque dans une femblable illusion en raisonpant fur un autre exemple.

St. Jérôme ett dans les mêmes idées que De St. Jés. Bafile fur le Serment. Il infinue que les rôme. Me Chrétiens font exemts de payer le tribut aux Princes, infidèles ounon. Il approuve l'Homicide de foi-même, quand une perfonne ne peut autrement fe garantir de la violence d'un Brutal, qui en veut à fon honneur. On fait avec quelle fureur & quelle mauvaife foi il fe déchaine contre Vigilance, qui avoit blâmé le culte que l'on commençoit alors de rendre aux Reliques des Saints & des Martirs. Son petit Traité contre ce Prûre eft tout plein d injures groffières & de faux raifonnemens. K 2 . St.

De St. Au-St. Augustin donne (a) réciproquement à un Mari & à une Femme, le pouvoir de céguftin. der à un Tiers le droit qu'ils ont sur le Corps l'un de l'autre, & il fait à ce sujet l'apologie de la complaifance qu'Abraham eut pour ia Femme au sujet d'Agar. Sur certains points de Morale il donne dans les plus grands excès, en établiffant des principes qui renversent de fond en comble la Société humaine. Selon lui, , tout est aux Justes, ou aux Fi-, dèles : les Infidèles ne possèdent rien légi-" timement"; & par ces Infidèles il comprend .. même les Hérétiques, titre qu'on s'est toujours renvoyé l'un à l'autre, & qu'on se ren-

voyera éternellement.

Ce Père, qu'un Auteur moderne (b) appelle le Grand Patriarche des Persécuteurs Chrétiens, est celui qui le prémier a osé soutenir hautement l'Intolérance Civile. les Apologistes de la Persécution n'ont fait que copier les sophismes dont il s'est servi pour établir une maxime contraire à toutes les lumières du Bon-sens, à l'Equité naturelle, à la Charité, à la bonne Politique, à l'esprit de l'Evangile. Il n'en est pas demeuré à la simple spéculation : il a vivement follicité des Loix qui décernoient la peine de mort contre les Donatistes. Il joua enfuite un autre personnage, en faisant semblant d'intercéder pour eux, afin qu'on se contentât de les exiler, de leur ôter leurs biens, de les véxer en diverses autres manières, & de rendre ainsi leur vie un supplice continuel.

Si ce Père eût vêcu quelques années de plus,

<sup>(</sup>a) De Civit. Dei, Lib. XVI, Cap. 25, &c. (b) Mr. Barbeyrac.

Des Ecrivains Ecclesiastiques. 221 plus, il auroit vu l'Arianisme triompher par les mêmes voies, dont il avoit approuvé l'usage contre les Donatisses; & le Monde Chrétien, devenu tout d'un coup Arien, faire profession d'une Doctrine anathématifee par des Conciles Ecuméniques. Les Ariens persécuteurs auroient alors employé contre lui les mêmes raisons don il s'écio fervi dans ses Apologies de l'Intolérance; & ils auroient pu faire valoir, avec bien plus de fondement, le promt succès de leurs violence, & le grand nombre des Convertis.

St. Léon, si l'on en croit Mr. Dupin (a), De St. traite les points de Morale assez séchement, Léon. & d'une manière qui divertit plutôt qu'elle

ne touche.

D. Mais l'intérêt de la Religion ne de si on doit mande t il pas qu'on prenne la défense des chercher à Pères sur tous ces articles?

R. L'amour de la Vérité ne permet pas qu'on cherche à les justifier lorsqu'ils enseignent des maximes dangereuses, des maximes opposées à l'esprit de l'Evangile, ou qu'ils établissent des règles & des principes qui repugnent à la raison & au bon-sens.

D. Quel usage doit-on donc faire de leurs

R. Il faut s'en fervir comme d'autant de faire de pièces hittoriques, qui font foi de ce qui leurs zs'eft paffé & de ce que l'on croyoit du tems de chaque Ecrivain. On doit les lire pour apprendre l'hitfoire des Dogmes, & pour y déterrer les commencemens de l'Erreur; mais on ne doit pas y chercher les fondemens de la Foi, qui ne fe trouvent

(a) Tom IV, page 164.

222 DES ECRIVAINS ECCLESIASTIQUES, que dans les Livres Sacrés. L'Auteur dont on a emprunté la plus grande partie de ce

on a emprunté la plus grande partie de ce qu'on vient de dire des Pères (a), leur applique ces vers parodiés de Boyleau.

Qu'on vante en eux l'honneur, la foi, la probité, Qu'on prife leur candeur & leur fincérité; Qu'ils aient eu quelquefois une humeur débonnaire.

On le veut, j'y souscris, & suis prêt de me

Mais que comme un modèle on vante leurs E-

Qu'on les fasse passer pour de fort bons Esprits, Comme aux Rois des Auteurs, qu'on leur donne l'empire,

Ma bile alors s'échaufe, & je brule d'écrire (b).

Ouvrages
qui trait
tent des
Ecrivains
Ecclefiastiques.
Ceux de
Dupin &
du P. Ceil-

D. Quels Ouvrages peut-on consulter sur l'histoire des Pères & autres Ecrivains Ecclésiastiques?

R. Mr. l'Abbé Dupin est le prémier qui nous ait donné quelque chose d'utile & d'un furdit fur cette matière. Il publia le plan & même le prémier Volume de son Ouvrage (c) en 1686. Comme les Pères de l'Beglie n'y étoient pas toujours aftez ménagés, il subit la censure, & l'Auteur sut obligé d'en corriger les traits les plus hardis. Cet Ouvrage a été perfectionné par le Père Ceillier, savant Religieux Bénédictin de la Congrégation de St. Vanne & de St. Hydulphe. Sa Bibliothèque des Ecrivains Ecclénsies.

(a) Mt. Barbeyrae dans son Traité de la Morale des Pères, & dans sa Préface sur Pufendorff.

(b) Satire IX , v. 213 , & fuiv. (c) La Bibliothèque des Auteurs Ecclesiastiquet.

DES ECRIVAINS ECCLESIASTIQUES. 223 siastiques est travaillée avec plus de soin & d'étendue que celle de Mr. Dupin. Non content d'écrire l'histoire de l'Auteur dont il parle, il expose encore le sujet qui a donné lieu aux Ecrits, dont il fait l'analyse avec des lumières & des connoissances que n'avoit pu aquerir Mr. Dupin. Un défaut qu'on lui reproche, c'est d'être trop prévenu en saveur des Pères & de leurs Ouvrages, dont il ne fait guere voir que le beau côté. L'impartialité de Mr. Dupin plait davantage aux Protestans, & à ceux qui ne pètent le mérite d'un Livre qu'à la balance de la Raison. D. Indiquez-moi, je vous prie, les prin. cipaux Auteurs Eccléfiastiques. R. En voici une liste, accompagnée de celle de leurs Ouvrages, ou de ceux qu'on leur attribue. St. Matthieu passe pour être le prémier Ans de Ecrivain Sacré, qui a publié l'Evangile. On J. C. croit que ce fut en Hébreux; nous ne l'avons qu'en Grec. St. Marc écrit l'Evangile la même année; il abrège celui de St. Matthieu, où St. Pierre fit ajouter des circonstances particulières. St. Paul écrit sa prémière Lettre, c'est celle aux Thesfaloniciens. St. Paul écrit sa deuxième Lettre aux Thestaloniciens. St. Luc écrit l'Evangile, fur le rapport de ceux qui avoient vu J. C. St. Paul écrit sa prémière Lettre aux Corinthiens, & celle aux Galates. St. Paul écrit sa deuxième Lettre aux Corinthiens. & celle aux Romains. St. Jaques, Evêque de Jérusalem, écrit sa

Lettre à tous les Fidèles.

Ans de J. St. Pierre écrit sa prémière Lettre

60. St. Paul écrit quarre Lettres, 1. aux Philippiens; 2. aux Ephéfiens; 3. aux Coloffiens; 4. à Philémon.

St. Paul écrit sa Lettre aux Hébreux.

St. Paul écrit sa prémière Lettre à Timothée & celle à Tite.

 St. Paul écrit sa seconde Lettre à Timothée, & St. Pierre sa deuxième Lettre.

71. St. Jude écrit sa Lettre.

51. Jean écrit les trois Tous ces Ecrits
Lettres.

52. Jean écrit l'Apocalopse.

St. Jean écrit l'Apocalopse.

Veau Lettament.

98. St. Jean écrit l'Evangile.
71. St. Barnabé, compagnon de St. Paul,

écrit une Lettre aux Fidèles.

Hermas, qu'on croit avoir été Disciple de St. Paul, a fait un Livre intitulé le Pas-

teur. St. Ignace, Evêque d'Antioche, puis Martir à Rome l'an 107. Peu avant son martire il écrivit plusieurs Lettres; nous en avons fept, qui font aujourdhui incontestables. Elles avoient été égarées depuis le tems de Photius; mais Ufférius les retrouva en Latin l'an 1642, & il les publia à Oxfort en Angleterre l'an 1644 & 1647. Ifac Voffius eut le bonheur de les trouver en Grec dans la Bibliothèque du Grand Duc de Florence & les publia in-4. à Amsterdam en 1646 & 1680. Puis in Patribus Apostolicis Cottelerii in-folio Antwerpiæ (id est Amstelodami) 1698 69 1724, 2 volumes. Ces Lettres iont d'une fimplicité Apostolique & admirables pour l'onction & pour les sentimens. Il y a d'autres Lettres du même Saint, mais elles sont supposées.

St. Juf-

| DES ECRIVAINS ECCLESIASTIQUES. 225             |          |
|------------------------------------------------|----------|
| St. Justin, Philosophe & Martir; 2 Apolo-      | Ans de 1 |
| gies de la Religion, Grec-Latin, s'imprime     | -        |
| par les PP. Bénédictins.                       | 150.     |
| St. Irénée, né à Smyrne en Asie, Evêque        | 178.     |
| de Lyon, Disciple de St. Polycarpe. Ejus       |          |
| pera à Benedictinis in folio, Paris 1710.      | - '      |
| St. Clément d'Alexandrie, Prêtre. Ejus         | 211.     |
| pera Grace & Latine in folio, Oxonii 1715.     |          |
| 2 Volum.                                       |          |
| Tertullien, Prêtre de Carthage en Afri-        | 217.     |
| que, fut d'abord Catholique très zèlé, puis    | 10       |
| evint outré Montaniste. Ejus opera in-folio,   |          |
| Paris 1664. Il a écrit quelquefois en Grec,    |          |
| & il s'en trouve un manuscrit en cette langue  |          |
| dans la Bibliothèque de l'Escurial en Espagne. |          |
| Novatien, Prêtre de l'Eglise de Rome,          |          |
| ine Lettre parmi celles de St. Cyprien, &      | 251.     |
| Liber de Trinitate cum Tertulliano Rigaltii.   |          |
| St. Grégoire Taumaturge, Evêque de             |          |
| Néocéfarée en 240. Ejus opera Græce & La-      | 252.     |
| ine in folio, Paris 1621 & 1622.               |          |
| Origène, Prêtre de l'Eglise d'Alexandrie,      |          |
| né l'an 181, a été l'un des plus favans Pe-    | 252,     |
| res de l'Eglise Grèque, & des plustlaborieux : |          |
| l a fait beaucoup de bruit dans l'Eglise. Ejus |          |
| opera Graco-Latina ex Recensione D. Caroli de  |          |
| a Rue, Monachi Benedictini, in-folio, Paris    |          |
| 1733 & 1740. 3 Volumes. On imprime actuel.     |          |
| ement le quatrième. Origenis Exapla à D.       |          |
| Bernardo de Montfaucon, in folio, Paris 1713,  | *. 9     |
| Volum. Ce dernier Ouvrage, dont il ne          | ø        |
| reste que des fragmens, contenoit les Ver-     |          |
| lions Greques de l'Ancien Testament sur        |          |
| différentes colonnes.                          |          |
| St. Cyprien, Evêque de Carthage en A-          | 2570     |
| frique, dapuis 248 jusqu'en 258, ensuite       | ~        |
| Martir. Ejus opera per Nicol. Rigaltium &      |          |
| Priorium edita in folio, Paris 1666, & a       |          |
| K 5 Stepb.                                     |          |

Ans de J. Steph. Baluzio in folio, Paris è Typog. Regia.

Méthodius, Evêque de Tyr en Palestine, & Martir en 302. Ejus opera à Combejis Grace. Lat. in folio, Paris 1644... Ejus Convivium Virginum in folio Paris 1657. L'Ypogr. Regia.

Arnobe, Africain. Ejus Libri VII. adverfus Gentiles in folio, Roma 1542. Edition magnifique. Idem cum Notis diverforum in 4. Lugd. Batav. 1651 & 1657. Ecrivain savant,

mais tres dur.

Lucius Calius Lationius Firmanus, de Fermo en Italie, a écrit élégamment en faveur de la Religion Chrétienne. Ejus opera in 8. Lipfia 1715, bonne Edition. Liem de mortibus Perfectuorum, cum Notis variorum in 8. Ultrojetti 1692. Idem Epitome infiliutionium in 8. Paris 1712. Il faut remarquer; que l'Edition de Hollande de variorum 1660 elt fafiliée fur la matière de l'ufure. On attend la belle édition de feu Mr. le Brun Desmarètes, qui a donné ci-devant le St. ' Paullin in 4.

Eufèbe, Evêque de Céfarée en Palefline en 313, le plus favant Ecrivain de son Siècle, a composé des Ouvrages en tout genre. Sa conduite sur équivoque dans l'Histoire de l'Arianisme. Ejus Hissoria Ecclefiastica Grace & Latine in folio Paris 1072, & in folio Oxonii 1720. 3 Volum. Ejus preparatio & demonstratie Evangelica Grace & Latine in folio, Paris 1628. 2 Volum. Ejus preparatio de demonstratie Evangelica Grace & Latine in folio, Paris 1628. 2 Volum. Ejus preparation ab Arnalda Pontaco in folio, Burdigala 1604, & 3 Josepho Scaligero in fol. Lugduni Batavorum 1657. Commentarii in Ijaam in Collezione Graco Lat. Patrum Bernardi de Montfauvon in folio. Paris 1706. 2 volumes.

St. Athanase, Evêque Alexandrie en 326

DES ECRIVAINS ECCLESIASTIQUES. 227 326, mort en 373, défenseur de la Divinité Ans de de J. C. Ejus opera Graco - Latina in folio, Paris 1608, 3 volumes, est le prémier des quatre Docteurs Grecs. St. Hilaire, Evêque de Poltiers cette an-

née, grand défenseur de la Divinité du Verbe, pour laquelle même il fut exilé & perfécuté. Ejus opera in folio, Paris 1603. C'est une des meilleures Éditions des Pères Bénédictins.

Apollinaires Père & fils, le prémier Prêtre & le second Evêque d'Antioche; une version Poetique des Pseaumes de David en Grec.

St. Cyrille, élu Evêque de Jérusalem l'an 386. Ses Catéchèses ou Instructions. Ejus opera Grace & Latine à Benedictinis in folio, Paris 1720.

St. Ephrem, Syrien, Diacre de l'Eglise d'Edesse, des Sermons & des Discours de piété, traduit de Syriaque en Grec. Ejus opera Grace in folio, Oxonii 1704; & Roma 1734. & 1737, 6 Volum.

St. Basile, Evêque de Césarée, né en 318, Evêque en 369, est mort l'an 379; beaucoup de Lettres, des Commentaires & des Homélies sur l'Ecriture Sainte, quelques Traités dogmatiques. Ejus opera in folio à Benedictinis Grace & Latine, Paris 1721, 3 Vol.

St. Grégoire, Evêque de Nazianze, le plus sublime des Pères Grecs; des Homélies, des Discours, des Lettres & quelques Poésies Chrétiennes. Ejus opera in folio Grace & Latine, Paris 1630, 2 Volumes.

St. Ambroise, né vers l'an 340, mort en 397, a donné plufieurs Ouvrages fur l'Ecriture Sainte, quelques Traités dogmatiques

Ansde J. contre les Héréfies, des Livres de Morale C. & des Lettres. Ejus opera à Reneditinis, in folio, Paris 1686, 2 Volumes, fe réimpriment.

St. Epiphane fut fait Evêque de Salamine Pan 403, a écrit l'histoire & la résuation des Héréses, & plusseurs autres Ouvrages. Ejus opera Grace & Latine in folio, Paris 1622.

194. Aurèle-Prudence-Clément, de Sarragoce en Espagne, Poète Chrétien. Ejus opera ab Heinsto in 12. Amstelodami Elzevir 1667, & a ujum Serenissimi Dolphini in 4. Paris 1687.

St. Jean-Chryfoltôme, Evêque de Confantinople l'an 398, le plus éloquent des Pères Grees & l'un des quatre Docteurs de l'Eglife Grèque; beaucoup d'Homélies fur l'Ecriture Sainte. Ejus opera Gr. Lat. in folio à Bern. de Montfaucon, Paris 1718. 13 Vol.

or. Théodore de Mepsueste, l'an 407, célèbre dans les trois Chapitres.

os. St. Jérôme, Prêtre, né en 345, mort en 420, le plus favant des Pères Latins: divers Traités contre les Hérétiques, fur-tout contre Jovinien, Vigilance & Pélage, & des Commentaires fur l'Ecriture. Ejus Opera à Benedit

Sévère Sulpice, Prêtre d'Agen en France: abrégé de l'Hiftoire Ste. & Eccléfiaftique; la vie de S. Martin, Ejus Opera in 8. Liofiæ 1705.

Paul Orofe, Prêtre Espagnol, a écrit une Histoire contre les Payens & contre les Pélagiens; in 4 Lugduni Batav. 1738.

St. Augustin, né à Tagaste en Afrique l'an 355, baptisé à Milan en 388, fait Prètre à Hyppone en Afrique l'an 391, fut fair EvèDES ECRIVAINS ECCLESIASTIQUES. 229
Evéque d'Hyppone en 395, & mourtu l'an 430. C'est un des Pères de l'Eglise, qui a écrit avec le plus d'esprit & d'élévation: des Lettres excellentes, des Commentaires moraux fur l'Ecriture Sainte, des Homélies ou Sermons au Peuple, des Traités dogmatiques, & la Cité de Dieu. Ejus opera in fallo, Paris 1679, 8 ou 10 Volumes.

St. lsidore de Peluse ou de Damiette en Egypte, Prêtre, a écrit beaucoup de Lettres. Ejus opera Graco-Latina in folio, Paris

1633 & 1638.

Possidius ou Possidonius, Diacre, Disciple de St. Augustin, dont il a écrit la vie & le Catalogue de ses Ouvrages, apud S.

Augustinum.

- Sc. Cyrille, Evêque d'Alexandrie, mort en 444: outre des Commentaires fur l'Ecriture, il a écrit fur l'Incarnation de J. C. contre Neflorius & contre les Ariens, & même contre Julien l'Apoltat, Empereur. Ejus opera Graco-Latina in folio, Paris 1638, 7 Volumes.

Théodoret, Evêque de Cyr en 420, mort en 457, l'un des plus favans Pères de l'Eglife Grèque, & dont le nom a fait beaucoup de bruit dans l'affaire des trois Chaptres. Outre des Commentaires fur l'Ecriture Sainte, il a donné une Hifloire de l'Eglife & une des Pères des Déferts, & a écrit contre les Payens & les Hérétiques, Ejus opera Graco-Latina in folio, Paris 1642 & 1684, 5 Volumes.

Le Pape St. Léon, élu en 440; des Lettres, des Sermons, des Traités dogmatiques. Ejus opera studio Paschas Quesnel in 4. Paris 1675, 2 Volumes, bonne Edition. St. Prosper, Ouvrage sur la Grace. Ejus

K 7 opera

Ans de J. opera in folio, Paris 1711.

Le Pape Gelafe, très favant; fes Lettres & autres Opufcules. In Collettionibus Conciliorum, a beaucoup travaillé pour former le Canon des Saintes Ecritures & pour diftinguer les Livres Canoniques des Apocryphes.

Pascal, Diacre de l'Eglise Romaine; deux Livres sur la Divinité du St. Esprit. In Col-

lectionibus Conciliorum.

Gennade, Prêtre de Marfeille; il ne refte de lui que fon Catalogue des Ecrivains Eccléfiaftiques, & un des Dogmes Eccléfiaftiques.

99. Enée de Gaze, sur l'Immortalité de l'A-

me & la Réfurrection.

514. St. Fulgence, élu Evêque de Ruspe en 508, mort en 533; Lettres, sur la Grace & l'Incarnation. Ejus opera in 4, Paris 1685.

Boèce, on Anicius Manlius Torquatus Severinus Boéthius. Tel est le nom de cet Ecrivain, qui a donné divers écrits de Philosophie & de Théologie, & un Livre célèbre de Morale, de la Consolation de la Philosophie. Ejus opera in folio, Basilea 1570, & Venetiis 1571, de consolatione in 8, cum notis Variorum 1671, & ad usum Serenissimi Dethoin in 4, Paris 1680, allez rare.

Justinien, fait Empereur en 527; plussieurs Edits sur des matières Eccléstatiques, & plusieurs autres Traités sur des matières de Religion, qu'il sit faire & qu'il adopta.

Caffiodore, nommé Magnus Augélius Caffiodorus, fe fit Moine & mourut Abbé l'an 565; pluficurs Lettres très infruedives une Hiltoire Tripartite, quelques Commentaires fur l'Ecriture Sainte, & divers Traités fur lesDes Ecrivains Ecclesiastiques. 231 les Sciences & l'Histoire. Ejus opera in fo. Ans de J. lio Rothomagi 1679, 2 Volum.

St. Benoît, le Patriarche de tous les Moines d'Occident, mort en 543. Sa Règle qui fe trouve traduite & commentée par les

Disciples.

Zacharie le Scholastique, Evêque de Mitilène: Dissertation contre l'Eternité du mon-

de. In Biblioto. Patrum.

Grégoire, Evêque de Tours l'an 574; l'Hiftoire des François, huit Livre des Minacles & autres Ouvrages. Ejus opera in folio, Paris 1692. Son Histoire a été traduite en François.

Anastase Sinaïte, Moine du Mont Sinaï, puis Evêque d'Antioche en 561, a écrit contre les Acéphales & sur la Création, a-

vec quelques autres Traités.

St. Jean, surnommé Climaque, du titre qu'il a donné à son Livre Climax où l'Echèle des Vertus Chrétiennes & Religieuses. Ejus opera Grace & Latine in folio, Paris 1633, a été traduit en François par Mr. Ar-

naud d'Andilly.

St. Grégoire, l'un des plus favans Papes & l'un des quatre Docteurs de l'Egife Latine, a laiflé beaucoup d'Ouvrages. Ses Lettres font très infructives, dans les Homélies fur l'Ecriture Sainte, il s'attache plus à la Morale qu'à la Lettre: fon Paftoral eft un, excellent Traité fur les Devoirs des Pacteurs, & fon Sacramentaire eft utile pour l'explication de la Liturgie. Ejus obera a Beméliàthis in folio, Paris 1795, 4 Volum.

Jean Philopon, mis au nombre des Trithéries, a écrit fur l'Exameron in 4. Vindobonæ 1630; du même, de l'Eternité du Monde contre le Philosophe Proclus in fol.

Venc

590,

Ans de J. Venetiis 1535. Il a fait encore d'autres Ouvrages.

at. St. Ifidore, élu Evêque de Seville en 601, mort en 636, dont on a l'Etimologicon ou Origines fur les Sciences prophanes, quelques Traités de Grammaire & de Philofophie, une Chronique jufqu'en 625, une Hitobre des Goths & des Vandales, quelques Commentaires fur l'Ecriture Sainte, des Traités de Morale, & des Vies de Saints. Ejus opera in fol. Paris 1580 1601 à Jacobo

du Breul Beneditino, Ef Colonie 1617.

St. Columban, Abbé de Luxeuil & de Bobio, des Poéfies & des Epitres, une Règle & un Pénitentiel pour les Moines, avec quelques autres Traités de Doêtrine,

731. Barthélemy, Moine d'Edesse en Syrie; réstitation de l'Alcoran de Mahomet, imprimée per Stephanum le Moine. In Variis Sacris in 4, Lugduni Batavorum. 1685.

751. St. Jean Damafeène, ou de Damas, Théologien de l'Eglile Grèque, & zèlé défenfeur des Images, a écrit aufil pulneurs Traités contre les Héréfies. Ejus opera à P. le Quien Dominicano Graco-Latina. in folio, Parifisis 1712, 2 Volum.

736: Bêde, Prêtre & Moine Anglois, surnomme le Venérable, a composé un grand nombre d'Ouvrages sur la Grammaire, la Philosophie, l'Histoire, l'Ecriture Sainte, un Mattyrologe en vers. Ejus opera in folio Colonie 1612, A Volumes.

Frédégaire; Chronique pour l'Histoire de France.

Paul Diacre, d'Aquilée; Histoire des Lombards, la vie du Pape St. Grégoire, & plufieurs autres Ouvrages Historiques.

71. Alcuin, Diacre de l'Eglise d'Yorck en An-

DES ECRIVATNS ECCLESIASTIQUES. 233 Angleterre; plusieurs Commentaire fur l'E- Aus de C. criture Ste. Traité de la Trinité & contre J.

Félix d'Urgel, un Sacramentaire. Ejus opera

in folio, Paris 1617.

Charlemagne, né en 747, devient Roi de France en 768, Empereur l'an 800, meurt en 814, fit faire beaucoup de Loix Eccléfiastiques, sous le nom de Capitulaires, donnés par Mr. Baluze in folio, Paris 1677. 2 vol. & le Codex Carolinus, ou Lettres écrites au nom de ce Prince, publiées à Ingolstadt en 1634, fort imparfaitement par Gretzer.

Smaragdus, Abbé de St. Michel dans le Barrois; un Traité du Devoir des Princes, adressé à Louis le Débonnaire, des Sermons, un Commentaire fur la Règle de St, Benoît, un Traité sur la procession du Saint-

Esprit, & autres Ouvrages.

Pascase Ratbert, Abbé de Corbie en Picardie, l'an 844; quelques Commentaires fur l'Ecriture Sainte, un Traité du Corps & du Sang du Seigneur, quelques vies de Saints, & un Traité de Partu Virginis, Ejus opera in folio, Paris 1618, & in Spicilegio.

Ratramne, ou Bertram, Moine de Corbie, puis Abbé d'Orbais, en 840, a écrit fur la Prédestination, contre les Grecs, sur la Nativité de J. C. & un Traité célèbre du Corps & du Sang du Seigneur. Biblioth. Pa-

trum & Spicilegium.

Jean Scot, ou Erigène, Ecossois de naisfance, retiré en France, a écrit du Corps & du Sang du Seigneur, fur St. Matthieu & autres Ouvrages ou perdus, ou non imprimés; Traité de la Prédestination. Apud Mauguinum, de la nature des choses, fol. Oxonii. 1681.

234 DES ECRIVAINS ECCLESIASTIQUES.

Prudence, Evêque de Troyes en 840, 2 écrit sur la Prédestination, & autres Traités. \$50. Enée, Evêque de Paris: réponse aux ob-354. In Spicilegio & in Coliections des Grecs.

lectionib. Concilior.

Photius, faux Patriarche de Constantino. ple, a fait une Bibliothèque, où il a conservé beaucoup de fragmens d'anciens Ecrivains, des Lettres très curienses, un recueil de Canons. In Bibliotheca Juris Canonici Justelli in felio & atud Balzamonem . & autres Traités dogmatiques. Vide Photii Bibliothecam Graco-Latinam in folio, Rethoma. gi 1653. Photii Epiftolæ in folio, Londini 1651 & Canifii Lectiones antiquas in folio.

Adelfred, Roi d'Angleterre, furnommé le Grand; une Paraphrafe en Langue Saxone de l'Histoire Ecclésiastique du Vénérable Bède, in folio, Cantabrigia 1644. La Verfion Saxone de Paul Orose est restée en manuscrit, Le Pfautier en Langue Saxone, in-4. Londini 1640; plufieurs Loix avec fa Paraphrase de Bède, & autres Ouvrages. On a la vie de ce Prince. In Scriptoribus Anglicis.

Hincmar, Moine Bénédictin, puis Archevêque de Reims en 844, mort l'an 882, Grand Canoniste & mauvais Théologien, homme très violent, a écrit sur beaucoup de matières de Doctrine, de Discipline & de Morale. Ejus opera studio Jacobi Sirmun. di in folio, Paris 1645. 2 Volumes. On adepuis retrouvé un grand nombre d'autres Ouvrages, qui feroient encore deux Volumes.

Eginhart, Sécrétaire de Charlemagne; Histoire de ce Prince, in 4. Ultrajecti 1711, des Annales jusqu'à l'an 829, & des Lettres.

| W. W.                                                                                    |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| DES ECRIVAINS ECCLESIASTIQUES. 235                                                       |           |
| In Collectione Andrea du Chène.                                                          | Ans de J. |
| Anastase, Abbé & Bibliothécaire de l'E-C<br>glise Romaine, a fait quelques traductions   | \$80.     |
| de Grec en Latin, a donné plusieurs pièces<br>fur les Monothélites, & l'Histoire des Pa- | -         |
| pes. Ejus opera in folio, Romæ 1718, &c.                                                 |           |
| Volumes. Guillaume, Bibliothécaire de l'Eglise Ro-                                       | 190.      |
| maine; Vies des Papes depuis Nicolas I,                                                  |           |
| usques à Etienne V, cum Anastasio Bibliothe-<br>ario Fabrotti, in fol. Paris 1648.       |           |
| Joseph Genesius, ou de Byzance; Histoire de l'Empire Grec depuis le commence-            | 940.      |
| ment de Léon d'Arménie, jusqu'à la mort                                                  |           |

de Basile le Macédonien, in 4. Venetiis 1570, extrêmement rare. Jean Cameniate, de Theffalonique; Hiftoire de la prise de Thessalonique en 904

par les Sarrafins.

Luitprand, Evêque de Cremone; une Hiftoire de son tems & quelques Ambassades.

Ejus opera in folio, Antuerp. 1640.

Wittekind, Moine de Corbie en Saxe; l'Histoire des Saxons & quelques vers, in folia. Francofurti 1577, & in Collectionibus Scripto. rum Germania.

Suidas, Grammairien, un Lexicon, ou Dictionnaire dans lequel on trouve beaucoup de fragmens sur les matières Eccléfiastiques, in folio Graco . Latine , Cantabrigia

1705, 3 Volum.

Burchard, Evêque de Worms; une Collection des Canons ou Decrets, tant des Conciles que des Papes, mais dans laquelle il y a des fautes. In folio, Colonia 1548, & Paris 1540.

Gui Arétin, Moine d'Italie, qui a inventé les Notes de la Musique, a, dit on, écrit contre l'Hérétique Bérenger.

236 DES ECRIVAINS ECCLESIASTIQUES.

Ans de J. Michel Cerularius, Patriarche de Constantinople en 1050; Lettres & Traités contre 1°45. l'Eglise Romaine.

Traité du Corps & du Sang du Seigneur;

contre Bérenger.

1957. Pierre Damien, Cardinal Evêque d'Oftie; huit livres de Lettres, plus de 60 Opufcules fur des matières de Religion & de Piété, avec quelques vies des Saints. Ejusopera in folio, Roma 1606, 1608, 1615. Lugduni-1623, ÉP Paris 1622 Éf 1663.

Lanfranc, Abbé du Bec. & de St. Etienne de Caen, enfin Archevêque de Cantorbery en 1070; plufieurs Lettres, un Commentaire für St. Paul, un Traité du Corps & du. Sang du Seigneur contre Bérenger. Ejus ope-

ra in folie, Paris 1648.

Samours, Arthevêque de Gaze; dispute où il est prouvé que le Pain & le vin sont changés au Corps & au Sang de J. C. In. Autorio Bibl. Patrum Frontonis Ducei.

lèbre, mais anonyme, fur l'Office de l'Eglife.

In Bibliothec. Patrum.

Yves de Chartres; des Lettres, une Collection, des Decrets & des Conciles. Ejus

opera in folio, Paris 1647.

Guibert, fait Abbé de Nogent; Histoire de la prémière Croisade; Traité des Reliques des Saints. Ejus opera in folio, Paris 1652.

4. Pierre, furnommé le Vénérable, élu Abbé de Clugny en 1123; Traité contre les Juifs, un autre contre l'Alcoran, plusieurs Lettres-& Traités. In Bibliotheca Cluniacensi in folie, Paris 1614.

Albert ou Albéric, Chanoine d'Aix, Hiftoire.

| DES ECRIVAINS ECCLESIASTIQUES. 237                                                    |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| toire de la prémiére Croisade. Gesta Dei per                                          | Ans dail . |
| Francos in folio, Hanovia 1611.                                                       | C.         |
| Foucher de Chartres ; Hittoire de la Croi-                                            | I130.      |
| fade, ibid.                                                                           | 3.         |
| Gautier, Histoire de la Croisade depuis 1115,                                         | 1130.      |
| jusqu'en 1124. ibid.                                                                  |            |
| Hugues de Fleury; de la Puissance Royale                                              | 1130       |
| & Sacerdotale. Bal. Tom. IV. Miscellan.                                               | 5 1        |
| Baldric de Dol, en Bretagne; Hist. de la                                              | 1130.      |
| Guerre Sainte, imprimée par Bongars in                                                |            |
| Gestis Dei, fol. 1611.                                                                |            |
| Pierre Abelard, Moine de St. Denys, puis                                              | 1142.      |
| de Clugny, mort en 1142; des Lettres, un                                              |            |
| Traité sur la Trinité, & quelques autres Ou-                                          |            |
| vrages, Ejus opera in 4. Paris 1616.                                                  |            |
| St. Bernard, Moine de Citeaux, puis Ab-                                               | 1142.      |
| bé de Clervaux en 1115; des Lettres très                                              |            |
| curieuses, Traités de Doctrine & de Spiri-                                            |            |
| tualité & des Sermons. Ejus opera in folio                                            |            |
| Paris 1690, &c. 2 Vol.                                                                |            |
| Orderic Vital; une Histoire Ecclésiasti-                                              | 1142.      |
| que.                                                                                  | 1142.      |
| Suger, Abbé de S. Denys, & Ministre                                                   |            |
| d'Etat; ses Lettres & son Histoire. Apud                                              | -          |
| And. du Chefne in Collett, Scriptorum Franc.<br>Guillaume de Sommerset, Moine de Mal- | 4143.      |
| mesburi; Histoire d'Angleterre jusqu'en 1143,                                         |            |
| & l'Histoire des Evêques de ce Royaume.                                               |            |
| Inter Scriptores Anglia in fel. Londini 1596,                                         |            |
| Francofurti 1601.                                                                     | 2. 0       |
| Pierre Lombard, Evêque de Paris, Com-                                                 | 1150       |
| mentaire fur les Pseaumes & fur St. Paul;                                             |            |
| & le Livre des Sentences en quatre parties,                                           |            |
| qui a servi de base à tous les Scholastiques;                                         |            |
| in 4. Paris 1564 & 1577.                                                              |            |
| Gratien, Moine Bénédictin à Boulogne en                                               | 1150       |
| Italie, a fait la Collection des Decrets des                                          | -          |
| Papes & des Conciles, qui fait la prémière                                            |            |
| partie                                                                                | :          |
|                                                                                       |            |

Service Consul

238 DES ECRIVAINS ECCLESIASTIQUES.

Ans de partie du Corps du Droit Canonique imprimé plusiers fois sur-tout à Rome en 1582, & à Paris en 1685.

Arnoul ou Arnulphus, Evêque de Lizieux; un Recueil de Lettres très utiles, in 8.

Paris 1585, & in Spicilegio.

Nicolas, Moine de Clervaux Sécrétaire de St. Bernard, Sermons & Lettres. In Bibliot. Cisterciens & in Baluzii Miscellaneis.

Robert, Moine de St. Remy; Histoire de la prémière Croisade depuis 1095 jusqu'en

1099. Gesta Dei per Francos in folio.

1187. Jean Phocas, Moine Grec; Voyage de la . Terre-Sainte. In Symmidis Leonis Allatii in 8. Colonia 1653.

Victor de Paris, contre les quatre Labyrinthes de France, favoir Pierre Abelard, Pierre Eombard, Pierre de Politers & Gibert de la Porice. Mabillon in Analestis.

Bourgogne, mais demeurant ordinairement à Beauvais, où il elt-mort en 1256. Quatre Miroirs, le prémier Hiltorial, ou Hiftoire du monde jusques à fon tems; le fecond, Physique traitant de la Philosophie; le troifième Moral où il traite des passions, mais qui n'est pas tout de lui; le quatrième Doctrinal sur les Sciences. In folio, Duaci 1624. 4 Volum.

Guillaume de St. Amour, écrit contre les Religieux. Ejus opera in 4. Constantia

1632.

Théodore Lascaris, le jeune, écrit contre les Latins sur la Procession du St. Esprit, & autres Traités Dogmatiques.

1256. St. Thomas d'Aquin, le plus grand Théologien, & le plus fertile Ecrivain de fon Siècle, Des Ecrivains Ecclesiastiques. 239
Siècle, Docteur de Paris & de l'Ordre de Ans de J.
St. Dominique, furnommé le Docteur. An. C.
gélique, a donné beaucoup d'Ouvrages de
Théologie, de Philosophie & de Morale,
mais son chef-d'euvre cet sa Somme Théologique. Ejus opera in falia, Romæ 1570; 17
Volum. Edition très estimée. Idem in falia,
Venesii: 1544; 6 // Interpira 1612, plus am-

ple l'une & l'autre que celle de Rome. Liem in foito, Paris. St. Bonaventure, de l'Ordre de St. François, nommé le Dockeur Séraphique & Cardinal; Commentaires sur la Théologie, & autres Ouvrages. In foito, Roma 1588, 8. Volum.

bonne édition.

Albert le Grand, Allemand de Nation, de l'Ordre de St. Dominique & Evêque de Ratisbonne; Commentaires fur l'Ecriture Sainte, Sermons, Commentaires fur ler Sentences, & autres Traités. Ejus opera infolio, Lugduni 1651. 21 Volum.

Bonaventure Brocard, de Strasbourg, Dominicain; Description de la Terre-Ste.

In 8. Ingolftadii 1604, & Colonia 1624.

Martín, Polonois, Dominicain & Archevêque de Gnesne en Pologne l'an 1277, a écrit une Chronique depuis J. C. jusqu'à l'an 1271. In 8. Antuerpiæ 1574, & Coloniæ 1616; Chronique célèbre connue sous le nom de Chroniaue Martinieme.

Jean de Paris, Dominicain & Docheur de Paris; Traité de la Pagifiance du Roi & du Pape, où il.défend l'autorité de l'an & de l'autre. In 8. Paris 1506, Ét in Goldafi Monarchia Imperiali, Traité de la manière dont J. C. est dans l'Eucharistie, in 8. Londini 1686; & des remarques sur la Doctrine

de St. Thomas. In 8. Colonia 1524. Engel-

240 DES ECRIVAINS ECCLESIASTIQUES.

Ans de J. Engelbert, Moine de St. Benoît en Styrie; de l'origine, du progrès & de la fin de 1295. l'Empire Romain, in 8. Basslea 1553, in 8.

Offenbachii 1610.

Gilles Colomne, de l'Ordre des Hermites de St. Augustin & Docteur de Paris, a écrit contre Boniface VIII, en faveur de Philippele-Bel, fur la Puissance du Pape & du Roi. In Monarchia Imperiali, Goldaßir in folio, Tom. II. Un Commentaire fur le Mattre des Sentences. In folio, Roma 1523, & plusseurs autres Traités de Théologie.

Jean Scot, ou Jean Duns, Ecoffois, de l'Ordre de St. François & Docteur de Paris, nommé le Docteur fubtil, a écrit fur la Théologie & fur la Philosophie d'Ariftote. Ses Commentaires sur l'Ecriture Sainte n'ont pas été imprimés. Ejus operain foite. Lugduit 1640, 12 Volum. Il meut l'an 1308.

Raymond Lulle, Catalan, a beaucoup écrit fur la Philosophie & sur la Chymie, a donné aussi des Livres de Doctrine, de Morale & de Piété, savoir une Explication des Articles de la Foi; des différens états des hommes; des Méditations & Contemplations; de l'Immaculée Conception de la Sainte Vierge; Traités contre les Grecs & les Juis. Il est martirilé par les Maures d'Afrique.

Georges Pachimères; l'Histoire des Empereurs de Constantinople, Michel & Andronique Paléologue, depuls l'an 1238 jufqu'en 1308. Grace & Latine in folio, Roma 1666 & 1660.

Guillaume de Nangis, Moine de St. Denys; Chronologie depuis le commencement du Monde jusqu'en 1301. In Spicilegio. Vie de St. Louis & de ses Enfans. In Collectione Andrea Duchesne.

DES ECRIVAINS ECCLESIASTIQUES. 241

Alexandre de St. Elpide; Traité de la Ans de J. Puissance des Rois & de l'Autorité du Sou C. 1312.

verain Pontife. Lugduni 1498.

Noel Hervé, Docteur de Paris & Géné-1315. -ral des Dominicains; Commentaire fur le Maître des Sentences & plusieurs questions Théologiques; la défense de son Ordre & deux Traités, l'un de la Puissance du Pape, In-8. Paris 1647; l'autre de la Puissance du Pape & du Roi. In-8. Venetiis 1513 &

1516. Michel de Cefène, Cordelier, a écrit con-1318. tre le Pape Jean XXII, & fur les Biens Ec-

clésiastiques. Tomo II Goldasti in-fol.

Maxime Planude, Moine Grec, Grammairien, Philosophe & Théologien; divers Traités de Théologie, fur-tout contre les Latins, fur la Procession du St. Esprit, abud Arcadium; & plusieurs autres Livres de Littérature; a traduit en Grec les Livres de la Cité de Dieu de St. Augustin.

Durand de St. Porcien, Dominicain; Commentaire fur le Maître des Sentences. folio. Venetiis 1571. Il a des singularités Théologiques, qui font rechercher fon Ouvrage: il a fait un Traité de la Juridiction Eccléfiaf-

tique & des Loix. In-8. Paris 1506. Orderic de Forli, dans le Frioul; ses Voyages, ou Traité des Merveilles du Monde.

Ad 24 Januarii Bollandi.

Pierre de Duisbourg , Chevalier Teuton : 1326. Histoire de l'Ordre Teutonique depuis 1190

jufqu'en 1326. In-4. Jenæ 1679.

Guillaume Ockam, Cordelier Anglois, " Docteur de Paris; questions & Commentaires fur le Maître des Sentences. In folio, Lugduni 1495, affez rares; Traité fur les deux Puitfances Temporelle & Spirituelle. Tome IV.

1320.

#### 242 DES ECRIVAINS ECCLESIASTIQUES

And de J. In folio, Paris 1498, & Tom. I Goldasti, a beaucoup écrit tant contre le Pape Jean XXII, que pour l'Empereur Louis de Bavière.

Richard Buri, Evêque Anglois; un Traité
fur l'amour des Livres. Philobiblon, in 4.

Spiræ 1483. Paris 1500, & ailleurs.

Lupolde ou Ludolphe de Bebemberg, Evêque de Bamberg; Traités sur les Empereurs d'Allemagne & les Rois de France. In Bibliotheca Patrum, & un Traité des Droits de l'Empire. In 8. Paris 1540, & assileurs.

Jean Cantaculène; Histoire des deux Androniques Empereurs de Constantinople, infolio Grace & Latine 1645, 3 Volum. Traité contre l'Alcoran & les Sarrasins, in folio,

Bafilea 1555.

- Jean Rusbrock, Chanoine Régulier, divers Traités de Spiritualité, contre lesquels Gerion a écrit. Ils ont fait du bruit dans l'affaire du Quiétilme. Ejus Opera in 4. Coloniae 1609.

Philothée Achillinus, ou Philippe de Maizières, Chancelier du Roi de Cypres, a fait un Traité fur les deux Puiffances Royale & Sacerdotale. Tom. I Goldaffi in Monarchia, & dans la dernière édition des Libertés de l'Eglife Gallicane in faito, 4 Volum. Il est austi imprimé en françois fous le titre de Songe du Verger, in foito Paris, très rarc.

Jean Charlier, dit Gerfon, du lieu de fa naissance au Diocése de Reims, Docteur & Chancelier de l'Université de Paris, a travaillé sur un grand nombre de sujets de Doctrine de de Piété. On lui attribue le Livre de l'Imitation de J. C. que l'on croit qu'il a fait en François. Ejus Opera in folio, Anauerpie 1706, 5 Volumes. Des Ecrivains Ecclesiastiques. 243

Jean de Turrecremata, Dominicain, Car- Ans de J.
dinal; fur le Decret de Gratien. In folio, Ve C.
netiis 1578. Plufieurs Traités de Doctrine
très curieux. In folio, Augusta Vindelicerum
1471.
Thomas à Kempls, Chanoine Régulier; 1450.
plufieurs Traités de Spiritualité, a traduit
de François en Latin le Livre de l'Imitation
de J. C. Ejur Opera in 8. Duaci 1635.

Antonius de Roselis, Italien, a écrit en faveur de l'Autorité Royale. Ejus Monarchia in folio, Venesiis 1483; & Goldastus Tom. II Monarchia

Benoît de Accoltis, Florentin; Histoire 1453. des Croisades. In folio, Florentia 1623.

acs Crollades. In Juste, Floreniza 1023,

Æneas Sylvius Picolomini, ou le Pape
Pie II, a été un très favant Pape: il avoit
été Sécrétaire du Concile de Bâle, dont il a
fait l'Hiftoire & l'Apologie, & depuis s'en
eft rétracke, a donné beaucoup de Lettres;
divers Traités de Doctrine contre les Hérétiques de Bohême ou Taborries, un autre
contre les Mahométans, aufil bien que plufieurs autres Ouvrages de Littérature. Ejus
Opera in folio, Bafilez 1523, & 1575.

. Grégoire de Heymbourg, Allemand, contre l'Autorité du Pape en faveur des Rois.

Apud Goldastum Tomo II Monarchia.
Théodore Lélio, Evêque Italien, a ré-

Incodore Leilo, Eveque Italien, a refuté le Traité de Grégoire de Heimbourg, a foutenu l'Autorité des Papes sur le Temporel des Rois. Apud Goldastum Tomo II. Monarchia.

Roderic Sancius de Arevalo, Evêque de Zamora; Histoire d'Espagne, depuis son origine jusqu'en 1469. In folis inter Scriptores Hispanicos; a fait aussi le Miroir des conditions humaines. Speculum vita bumana infol.

1459

1450)

1461.

244 DES ECRIVAINS ECCLESTASTIQUES.

Ans de J. 1459. Livre très rare de cette Edition-Barthélemi, ou Baptifle Pistina, a fait l'Hiftoire des Papes & plufieurs autres Ouvrages. Il faut avoir fon Hiftoire des Papes imprimée avant 1500.

476. Lean de Wesel (de Wesalia) a écrit plusieurs Traités sur la Religion & les matières

Eccléfiastiques; il a donné dans des sentimens singuliers. Ejus Opera in 4.

1413. Jéfone Savonarole, Dominicain de Ferrare; le Triomphe de la Foi; de la fimplicité de la vie Chrétienne; divers autres Traités de Morale, & un très grand nom-

mé contre le Pape Alexandre VI.

Marcile Ficin, Chanoine de Florence & Grand Philosophe Platonicien, a fait plufieurs Lettres, un Commentaire sur St. Paul, un Traité de la Religion Chrétienne & autres Traités de Doctrine. Ejus Opera in folio, Venetiis 1516, Bastleæ 1561, & Paris 1641.

jean Trithème, Bénédiciin Allemand, & Abbé d'Hirfauge; un Catalogue des Ecrivains Eccléfiaftiques, plufieurs Lettres, des Traités de Piété, de Doctrine & de Morale, & autres Ouvrages Hiftoriques & la Chronique d'Hirfauge. In folio, Paris 1601, Moguntia 1604, 1605, & Colonia 2625, & C. Sandi Galliin Hélvetia 1690. 2 Volum.

Jean Pic, Prince de la Mirandole; fur les 6 jours de la Création, plusseurs Traités de Morale & de Religion, des Lettres & plusieurs Ouvrages de Philosophie. Ejus Opera in folio, Venesiis 1498, & Basileæ 1573, & 1601.

Jean Reuchlin dit Capnio, l'un des plus favans hommes de l'Allemagne; Traités con-

| •                                                                                |          |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| DES ECRIVAINS ECCLESIASTIQUES. 245                                               | A        |
| tre la Cabale, fur le Talmud, de verbo miri-                                     | An de J. |
| fico, & autres Traités de Doctrine.                                              | C        |
| Olivier Maillart, Cordelier; un grand<br>nombre de Sermons imprimes en plusieurs | 1495.    |
|                                                                                  | *        |
| endroits & qui font très recherchés des cu-                                      |          |
| rieux.                                                                           | 000      |
| Jaques-Philippe Forestus, Augustin de                                            | 14950    |
| Bergame; une Histoire Universelle sous le                                        | i        |
| titre de Supplementum Chronicorum in fol.                                        |          |
| Brixia 1496. Une Histoire des Femmes Il-                                         |          |
| luftres. In folia, Paris 1521.                                                   |          |
|                                                                                  |          |

Jovianus Pontanus, célèbre Littérateur Italien, a écrit sur les Belles-Lettres, la Morale, les matières Eccléfiastiques & sur l'Histoire de Naples. Ejus Opera in 8. V'enetiis 1519. 3 Volum. Ejus Poemata in 8. Venetiis 1520.

Didier Erasme, de Rotterdam, mort à Bale en Suiffe, a donné plufieurs Editions des Pères de l'Eglife, des Commentaires fur l'Ecriture Sainte, & Traités de Doctrine & de Piété. Infolio, Lugduni Batavorum 1712. 11 Volum.

François Vatable, Professeur de la Langue Hébraïque à Paris. Notes fur l'Ecriture Sainte.

Benoît Arias Montanus, Espagnol, a donné à Anvers la Bible Polyglotte & quelques Traités fur l'Histoire Sainte.

Etienne Gardiner, Evêque de Vinchester en Angleterre; divers Ecrits contre les Luthériens & les Calvinistes. Jean-Pierre Maffée, Jésuite Italien, His-

toire des Indes & la vie de St. Ignace, en beau Latin. Le Cardinal Stanislas Hosius; divers Trai-

tés de Controverse. - Cæfar Baronius Cardinal; Annales Ecclé-

fiastiques. Ro-

1537

1556

1558.

246 DES ECRIVAINS ECCLESIASTIQUES. Robert Bellarmin, Cardinal; Traités de An de I. Controverses, &c. Paolo Sarpi, Servite; Histoire du Conci-1593. 1605. le de Trente, & autres. Jaques-David du Perron, Cardinal, Trai-1606. tés de Controverse. Aubert le Mire; Traités sur l'Histoire Ec-1611. clésiastique. François Collius, Milanois; de Animabus 1614. Paganorum, &c."

Denys Petau, Jésuite; Dogmes Théologi-1632. ques, une Edition de St. Epiphane & de Synefius, Chronologie, & autres Traités.

Jaques Syrmond, Jésuite; les Conciles 1633. des Gaules & beaucoup d'Auteurs Ecclésiaftiques, imprimés en corps en 5 Volum. in folio. Cornélius Janfénius, Evêque d'Ipres, a

1638. laissé un Fraité sur la Grace, a donné aussi des Commentaires fur l'Ecriture Ste. Armand de Richelieu, Cardinal; Fraités 1639.

de Controverses. &c.

Antoine Godeau, Evêque de Vence: Hif-1644. toire de l'Eglise, Nouveau Testament, divers Traités de Doctrine.

Luc d'Acheri, Bénédictin; Actes origi-1650. naux des Saints de son Ordre & un grand nombre d'Ecrivains Ecclésiastiques,

Henri de Valois a donné les Historiens 1652. Eccléfiastiques, Eusèbe, Socrate, Sozomène & Théodoret.

Adrien de Valois a donné une Histoire 1653. de la prémière Race des Rois de France & une Notice des Gaules.

Pierre de Marca, Archevêque de Tou-1654. loufe, de Paris, une Concorde du Sacerdoce, de l'Empire, & autres Ouvrages.

Les Frères de Sainte Marthe; un état 1635. des

|                                                                                      | 1 1 1    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| DES ECRIVAINS ECCLESIASTIQUES. 247                                                   | 1        |
| des Evêchés de France, Gallia Christiana,                                            | An de I. |
| continué & augmenté par les Bénédictins.                                             |          |
| Jean de Launoy, Théologien de Paris, a                                               | 1656.    |
| écrit sur un grand nombre de matières Ec-                                            |          |
| cléfiastiques.                                                                       |          |
| Robert Arnaud d'Andilly a traduit en                                                 | 1660     |
| François beaucoup d'Auteurs Ecclésiasti-                                             |          |
| ques, en 8 Volumes in folio.                                                         |          |
| Charles Du Cange a donné quelques Au-                                                | 1660     |
| teurs Grecs & deux Glossaires pour l'expli-                                          |          |
| cation des Termes Ecclésiastiques.                                                   |          |
| Blaife Pascal; des Pensées sur la Religion                                           | 1660,    |
| & des Lettres.                                                                       | 1664.    |
| Philippe Labbe, Jésuite, a donné avec<br>le P. Cossart aussi Jésuite, une Collection |          |
| des Conciles en 18 Volumes in folio.                                                 |          |
| Nicolas Sanfon, Géographe, a donné une                                               | 1665.    |
| Géographie Sacrée.                                                                   | ,.       |
| Jean Baptiste Cottelier a donné les Pères                                            |          |
| des temps Apostoliques, & un recueil d'E-                                            | 1670.    |
| crivains Grecs Eccléfiattiques.                                                      |          |
| Antoine Arnaud, Docteur de Paris; des                                                | 1672     |
| Traités de Controverse & sur des matières                                            | 10/20    |
| de Doctrine & de Critique.                                                           |          |
| Isaac le Maître de Sacy a commencé la                                                | 1682.    |
| Traduction & le Commentaire de la Bible,                                             |          |
| qui porte fon nom.                                                                   |          |
| Charles le Cointe; Prêtre de l'Oratoire;                                             | 1622.    |
| l'Histoire Ecclésiastique de France, en 8                                            | 1        |
| Volumes in folio.                                                                    |          |
| D'Aguirre, Cardinal; les Conciles d'El-                                              | 1683.    |
| pagne & une Théologie.                                                               |          |
| Jean Mabillon, Bénédictin; Diplomatique,                                             |          |
| Oeuvres de St. Bernard, l'Hilloire & les                                             |          |
| Actes de son Ordre, &c.                                                              |          |
| Louis Thomassin, Prêtre de l'Oratoire;                                               |          |
| Discipline Eccléfiastique, Dogmes Théolo-                                            |          |
|                                                                                      |          |

Jean

248 DES ECRIVAINS ECCLESIASTIQUES. Jean - Baptiste Santeul, Chanoine de St. An de I. Victor; Hymnes des Sts. 1695. Bourdaloue, Jésuite; on a imprimé ses 1696. .. Sermons après sa mort. Félibien, Bénédictin; Histoire de l'Abbaye 1700. de St. Denys. 41 1 Jaques-Benigne Boffuet, Evêque de Meaux : 1700. beaucoup de Traités de Controverse & autres Ouvrages de Doctrine. François de Salignac de la Motte Féné-1700. lon, Archevêque de Cambray; Traités fur les matières de la Grace. Pierre Nicole; Traités de Controverse & 3700. de Morale.

Thierri Ruynart, Bénédictin: Oeuvres de 1700.

Grégoire de Tours. Sébattien le Nain de Tillemont; une Hif-1700. toire Eccléfiastique, & celle des Empereurs.

Paul Pézron, de l'Ordre de Citeaux; une 1700. Histoire Evangélique & un Commentaire sur les Prophètes.

Esprit Fléchier a brillé par la Prédica-1700. tion dans le 17 Siecle. Louis Ellies Dupin; Bibliothèque Ecclé-

1705. fiaftique & autres Traités. ... Etienne Baluze; plusieurs Ouvrages d'Au-1797. teurs Ecclésiastiques:

Fleury a donné une Histoire Ecclésiasti-1708. que & autres Traités.

Richard Simon a travaillé fur l'Ecriture 1709. Sainte. Jean Hardouin, Jésuite; une Edition des

1710. Conciles, &c. Adrien Baillet; Vies des Saints & autres 1719.

Ouvrages. Pierre Coustant, Benedictin, Sti. Hilarii 1720. Opera in fol. 1693. Epifiola Pontificum in folio 1721; excellentes Editions. -

Bernard

DES ECRIVAINS ECCLESIASTIQUES. 249

Bernard de Montfaucon, Bénédiélin, S. Ans de Atbanafii Opera fol, 3 vol. Exapla Origenis fol. 1. C. 2. vol. Colletilo Patrum in folio, 2 vol. S. 349. 5ban, Crryfolfomi Opera, fol. 13 vol. &c. Auzultin Calmet: Commentaires fur la 1740.

Bible, & autres Ouvrages.

# SISISISISISISISISISISIS

# CHAPITRE IX.

### De la Maison de Savoie.

D. DE qui fait- on descendre la Maison 999.

Ducale & Souveraine de Savoie ? Berthold ou Britands.

R. Quelques uns la font descendre de Bérold ou Berthold, que l'on prétend être descendu de Witkinheles frand, Duc de Saxe, Prince contemporain de Charlemagne, & qui acheta, l'an 999, de Rodolphe Roi de Bourgogne, les Comtés de Maurienne & de Savoie. Ceux qui sont dans cette opinion donnent à Bérold pour Successeur, son Fils nommé Humbert aux mains blanches.

mé Humbert aux mains blanches.

D'autres prétendent, au contraire, que cette généalogie est entierement fausse. Ils-

difent donc que l'Illuftre Maifon de Savoie vient de celle des Comtes de Genève; que Géraud polfédoit en propre la Savoie & la Mauriene; qu'il étoit Comte de Vienne & de Genève; qu'il eut pour fils, Humbert, qui porta le prémier le titre de Comte de Savoie & de Maurienne, & que les Succeleur portèrent de même jusqu'à Amedée VIII, qui fit ériger en Duché le Comté de Savoie par l'Empereur Sigifmond.

Sans entrer dans l'examen de cette quef-

tion, qui ne fera peut-être jamais bien éclaircie; nous allons donner le précis des principales aètions des Souverains de cette Maifon, depuis Humbert jufqu'à Charles-Emanuel-Victor, aujourdhui Roi de Sardaigne & Duc de Savoie.

Humbert, Comte de Savoie & de Mau-

Humbert 1, aux mains blanches.

rienne, fut furnommé aux mains blanches, parce qu'il avoit les mains fort belles. Il reçut de l'Empereur Conrad le Salique, la Province du Chablais, du Valais & de St. Maurice, en récompense des services qu'il·lui avoit rendus dans la guerre contre Eudès Comte de Champagne. Il mourut fui-dès Comte de Champagne. Il mourut fui-de de l'autres, vers l'an 1050, laissant d'Ancilie, dont on n'a pu encore découvrir la Maison, Amédée qui fuit.

1046 ou. Amedée I fut marié avec Adée ou Adalel-

Amedéel. 1047. Oden I.

Odon I épousa Adélaide de Suse, Eille de Mainfroy, Marquis de Suse, & de Berthe d'Yvrée, & veuve d'Herman Due de Suabe, laquelle lui aporta en dot le Marquis de Suse, le Duché de Turin, le Val d'Aoste avec plusieurs autres Terres sur la côte de Gênes. Ce fut alors qu'il prit le titre de Marquis d'Italie. De ce mariage vinrent Pierre de Savoie, Marquis de Suse, & Amedée qui suit. Odon mourur en 1060:

Amedée

Amedée II agrandit encore ses Etats. Les troubles dont l'Empire sut agité obligèrent Henri VI de lui demander passage dans ses Etats, pour se rendre en Italie. Amedée n'y consentit qu'à condition que l'Empereur sui céderoit cinq Evêchés, ou, faiwant d'autres, un Canton du Royaume de

de Bourgogne, que quelques-uns croient être le païs de Bugei. L'Empereur aima mieux faire ce facrifice, que de perdre toute une Province, & peut-être la Couronne Impériale.

Humbert II, son Fils, se rendit mattre de la Tarantaife, s'empara du Duché de Turin Humbert & du Val d'Aoste, qui appartenoient à ses II. Nièces filles de Pierre. Il fe fit appeller Comte, d'autres disent Prince de Piemont.

Amedee III accompagna Louis le Jeune, Roi de l'rance, dans le voyage de la Terre Amedée Sainte. Il tit la guerre au Comte de Genè. III.

ve qu'il tua dans un combat.

Humbert III, son Fils, fut surnommé le Saint à cause de l'empressement qu'il té- Humbert moigna d'entrer tantôt dans l'Ordre de Ci-III. reaux, tantôt dans celui des Chartreux. Il eut la guerre contre les Evêques de Turin. de Maurienne, du Bellai, & de Genève, que l'Empereur Frédéric Barberousse avoit faits Princes de l'Empire, pour se vanger d'Humbert qui avoit quitté son parti pour prendre celui du Pape. Il fut dépouille de Turin, que l'Empereur donna à l'Évêque de cette Ville.

Thomas I profita des malheurs de son Père. S'étant attaché à l'Empereur Philip-Thomas L pe, il fut fait Vicaire de l'Empire en Lombardie, recut les places de Quiers & de Tettonne, & l'Investiture de tout ce qu'il v possédoit. Il acheta la Ville de Chamberri, dont il fit la Capitale de ses Etats

après l'avoir fait fortifier.

Amedée IV, ayant gagné l'amitié de Frédéric II, recut de grands bienfaits de ce Prince, Amedée qui érigea en Duché le Païs d'Aoste & de Cha- IV. blais,& lui permit de faire battre monnoie. L 6.

Boni-

1253; Boniface, furnommé Roland,

Boniface I, furnommé Roland, parce qu'il étoit extrémement robulte, fuccéda à fon Père, & prit le partidu Bâtard Mainfroi qui s'étoit emparé de la Sieile; contre Charles d'Anjou, Frère de Srint Louis Roi de France. Cette action lui coata la liberté. Il fut mené à Turin où il mourut de chagrin & de milère.

Pierre I.

Pierre I, Fils d'Amedée IV, & Oncle de Boniface, s'empara des Etats de fon Neveu. On lui donna le nom de petit Charlemagne à caufe de ses victoires; il reprit la Ville de Turin, & punit les habitans de leur perfidie. La Ville de Berne se mit sous sa protection-l'an 1266. Etats alon Frère.

Philippe.

Philippe fit d'abord la guerre à Guy Dauphin son Neveu, mais elle fut terminée par la médiation de Marguerite Reine de France. Les Bernois le reconnurent pour leur Protecteur, & ensuite pour Seigneur Souverain par Acte du 8 Septembre 1268. fit lever le Siège de Neufchâtel à Rodolphe Comte d'Habsbourg, & après cette expédition la Ville de Nyon se donna à lui. Prince avoit été Archevêque de Lyon & de Vienne. Il quitta l'Etat Eccléfiastique pour épouser Alix de Bourgogne, dont il n'eut point d'enfans. Il mourut au Château de Roussillon en Bugei le 17 Novembre 1285, après avoir choifi pour fon Successeur Amedéc V fon Neveu.

Amedée V, dit le Grand, Amedée V, Seigneur de Breffe & de Baude, fecond Fils de Thomas de Savoie Comte de Fândre, & de Béatrix de Fiesque, fut furnommé le Grand à caufe de la fageste de sa conduite; & du bonheuravec. Lequel il condustit toutes ses entreprises.

DE LA MAISON DE SAVOTE. 253 Par fon mariage avec Sibille héritière de Breffe, de Baugé, & de Coligni, il fut mis en possession de ces trois Souverainetés.. Ilfit quelques autres aquifitions. Il aida puiffamment les Chevaliers de St. Jean de férufalem à conferver Rhôdes contre les attaques des Turcs. Ce fut par reconnoissance de ce service important que ces Chevaliers lui firent préfent de la Maison qu'ils avoient à Lyon, & dont ils avoient profité après l'extinction des Templiers. Telle est l'origine de la Devise des Ducs de Savoie. exprimée par ces quatre lettres F. E. R. T. qui sont le commencement de ces quatre mots Latins, fortitudo ejus Rhodum tenuit, c'est à-dire, fon courage a fauvé Rhôdes. Co Prince s'attira l'amour de ses Peuples par fon caractère bienfaisant; & par son esprit liant & fociable it fe rendit respectable à ses Voifins. Il mourut à Avignon le 16 Octo-

bre 1323. Edouard causa un grand préjudice à sa 1323.

Maison, en affranchissant ceux de Berne de Edouard le la Souveraineté des Comtes de Savoie. Il fit la guerre au Dauphin de Viennois, mais avec peu de succès. Il se trouva à deux grandes batailles, à celle de Mons en Péule près de l'Ile, & à celle du Mont. Cassel en 1328. Comme il n'eut qu'une Fille nommée Jeanne, de Blanche de Bourgogne, fille aînée de Robert II Duc de Bourgogne, Ai-

mon fon Frère lui fuccéda.

Aimon, surnommé le Pacifique à cause du Aimon le peu de penchant qu'il avoit pour la guerre, Pacifique, est le prémier qui ait pris le titre de Comte de Verceil.

Amedée VI fut furnommé le Comte Verd Amedée pour avoir paru avec des Armes vertes, & Comte monté verd.

monté sur un Cheval caparaconné. de verd dans un Tournol. Ce Prince augmenta con fidérablement ses domaines, & institua l'Ordré des Chevaliers de l'Annonciade. Il mourut près de San-Stéphano dans le Royaume de Naples, étant allé au secours de Louis d'Anjou. Il est regardé comme l'un des plus grands Princes de son tems.

1383. Amedée VII. Amedé VII, fon Fils, se gouverna avec affez de bonheur. Il se trouva à la bataille de Roschec en 1383; de y rendit de grands services à la France. Il s'empara du Comté de Nice & de la Principauté de Barcelonne. Etant à la chasse, il tomba de cheval, se bris la jambe droite, & mourut de cette blesse.

cette bleffure.

Amedée VIII. Amedée VIII, fon Fils, acheta d'Humbert VIII le Conté de Genevois; & c'eft dela que les Ducs de Savoie ont des prétentions. fur la Ville de Genève. Il eft le prémier qui ait porté le titre de Duc de Savoie. Il eut beaucoup de part aux démélés des Malfon d'Orléans & de Bourgogne, dont il prit le parti. On le tira de la folitude de Ripaille (a) pour le faire Pape fous le nom de Felix V. Il fit ceffer le Schifme, qui déchiroit l'Eglife en fe dépofant & laillant la liberté aux Pères du Concile de Bile de faire une autre Election. Nicolas V par re-

n-

(a) "Pour le service de sa personne & de quesque "Seigneurs qui s'étoient confinés avec lui "retint, dit Montrelet, vingt de se Serviceurs, "qui le traitoient, non de racines & de claire, and se fontaine, viandes & beneurges d'Hermis, tes, mais de viandes exquises & de vins délinier, et le confiné présent de certaine de certaine à l'entre le paille, qui a donné lieu à cetté façon de patier, paille, pout dite, sour dite, sour des debtes.

DE LA MAISON DE SAVOIE. 255connoilfance pour fon esprit pactique, lui accorda de grandes prérogatives, entrautres celle de baiser le Pape à la joue, & non à la mule. Il remit ses Etats à son Fils Louis.

Louis, Duc de Savoie Prince de Piémont, 14, fur Lieutenant Général de cet Etat du vir Louis, vant de son père. La guerre qu'il eut avec Sforce Duc de Milan ne lui sit pas avantasgeuse. Il donna sa fille Charlotte à Louis XI, qui n'étois que Dauphin, mais il ménagea si bien Charles VII, que cela. ne lui attira aucune mauvaise affaire. Il sit noyer dans le Lac de Genève Guillaume de Balomier, Chancelier de son Père, parce qu'il n'avoit pu se juillière de quelques intrigues fâcheuses dont il s'étoit mêlé.

Amedée IX fut furnommé le Bienheureux, à cause de sa pieté, de sa tendresse Ameder
pour les pawres, & de sa générosse à par Xdéra de la coux qui l'avoient persécuté. La reux.
délicatesse de son tempérament ne lui permit pas de se livrer à de grandes entre-

prifes.

Philibert I, son Fils alné, n'eut pas le 1471.

tems de jouir de ses Etats, étant mort fort Philibert 1,

jeune pour s'être échaussé à la chasse. Sa drie

minorité su troublée par ses Beaux-frères,

& le Duc de Bourgogne sit enlever sa mère

qu'il renferma dans le Château de Rouvre

en Bourgogne.

Charles I, dit le Guerrier, Frère de Philibert, prit le prémier la qualité de Roi de Charles Is
Chypre, comme légataire univerfel de fa
tante Reine de Chypre: il en écartela ses
armes; & c'elt tout le fruit que lui & ses
Successeurs en ont tiré, quoiqu'ils ayent
toujours pris le titte de Roi de Chypre.

Char,

Charles-Jean II. Charles - Jean Amedée n'étoit agé que de 9 mois loriqu'il fuccéda à fon Père. Il fut. fous la tutelle de fa Mère, qui prêta de l'argent & des pierreries à Charles VIII, Roi de France; dans le tems qu'il paffa en Italie; il fe tua étant tombé de fon lit.

1496. Philippe. Philippe, dit fans Terre, étoit oncle de Charles & fils de Louis qui avoit époufé Anne de Chypre. Il fut enfermé dans la Tour de Loches par l'ordre de Louïs XI, qui l'en retira & le gratifia du Gouvernement de Guyenne, & Charles VIII lui donna celui de Daiphiné; tout cela avant qu'il fût Ducde Savoie. Il ne régna qu'un an.

Philiber

Philibert II, dit le Bel, fervit l'Empereur Maximilien dans la guerre contre les Florentins, donna paffage aux troupes de Louis XII, pour la conquête du Milanez, & l'accompagna. L'Empereur lui remit l'Hommage fur les Villes & Diocéles de Genève, de Lauzane, de tout ce qui étôt du Diocéle de Lion, de Macon & de Grénoble dans fes Etats. Il mourut pour avoir bu tropfrais.

Ce Prince releva la grandeur de fa naiffance par l'alliance qu'il fit avec la Princesse Marguerite d'Autriche. C'est cette même Princesse, qui étant promise à Charles Dauphin, depuis Roi de France, sous le nom de Charles VIII, avoit été élevée en France, & situ ensuite renvoyée en Frandres; après quoi elle situ mariée à Jean Prince d'Ripagne; mais étant embarquée à Péssingue pour aller joindre son stutte Epoux, elle sut battug de la tempête; & de peur de most ir sans épitaphe, elle sit celle que voici.

Cy git Margot la gente Demoiselle, Qu'a deux Maris, & encore est pucelle. Char-

Charles III, dit le Bon, & Frère de Philibert, fervit les Rois de France, Louis XII Charles & François I, dans les guerres d'Italie, pen- III. dant qu'ils y furent les maîtres; mais il abandonna leur parti dès qu'ils en furent chaffés, & se jetta dans celui de l'Empereur qui lui donna le Comté d'Aste & le Marquisat de Cève; mais ce présent lui couta la perfe de ses Etats & de la Ville de Genève, qui, ayant aboli la Religion Catholique, fe revolta & se mit en liberté sous la protection des Suiffes. Charles avoit époulé une Princesse de Portugal. S'étant retiré à Verceille, il y mourut de chagrin.

F02

Emanuel-Philibert, fon Fils, fuivit le parti de l'Empereur Charlequint, à qui il rendit Philipert, de grands services dans la bataille de Nortlingen, aux Sièges de Mets, de Terouenne, d'Hesdin, & dans la bataille de St. Quentin où les François furent battus. La paix de Cattean, ou Château - Cambrésis en 1544 le fit retablir dans fes Etats; & il bâtit enfuite les Citadelles de Turin & de Montmeillan. Ce Prince avoit époufé Marguerité de France, Fille de François I, dont la conduite toujours admirable ne contribua pas peu à pacifier les troubles qui s'étoient élevés dans les Etats de Savoie. On prétend qu'elle étoit fort portée pour la Religion Protestante:

Charles-Emanuel, dit le Grand; & Fils de Charles III, reçut Henri III, Roi de Fran-Charlesce, en retournant de Pologne; & profitant Emanuel des desordres que la Ligue causoit en Fran-I, dit le ce, il s'empara du Marquisat de Saluces, qui le rendoit maîttre de tous les passages de France en Italie, & recut le titre de Comte de Provence par les Ligueurs. Henri IV

le força à lui rendre le Marquifat de Saluces, s'étant emparé de toute la Savoie, qui lui fut rendue par la paix de Vervins. Il cut guerre avec les Espagnols, & se raccommoda avec eux, ce qui lui attira la haine de la France, laquelle l'ayant dépouillé d'une partie de ses Etate, il en mourut de chagrin. Son entreprise sur Genève n'eut pas un heureux fucces, les Genevois bendirent sans miséricorde tous les prisonniers qui leur tombèrent entre les mains. qu'on nomme l'Escalade de Genève.

Victor- A medée I.

Victor - Amedée I, son Fils, se reconcilia avec la France par le Traité de Quirasque, & on lui rendit ses Etats; dont le Duc de Montmorenci l'avoit dépouillé. Du vivant de son Père il alla en Espagne, & eut l'honneur d'être Parrain de Philippe III. Il fut blesse au Siège de Verue, & ayant pris le parti de la France contre les Espagnols, il prit plusieurs Places à ceux-cr. & les battit en deux rencontres. C'est le prémier qui ait pris le titre d'Altesse Royale & qui ait fermé fa Couronne.

François-Hyacinthe.

Francois-Hyacinthe ne vêcut que quinze mois. La tutele de ce jeune Prince fit nattre une querelle entre ses Tuteurs le Cardinal Maurice, le Prince Thomas, & la Duchesse Douairière, qui prétendaient tous trois gouverner l'Etat pendant sa minorité. Cette mesintelligence fut fatale à la Savoie, fous le règne fuivant, parce que ce fut une continuation de minorité, & que les mêmes intérêts régnèrent dans les deux partis.

manuel LL.

Charles - Emanuel II , Frère de François-Charles-E-Hvacinthe, n'avoit que 4 ans lorsqu'il fut mis fous la Régence de sa mère Christine

de France, Sœur de Louis XIII. Sa Régence fut troublée par ses Oncles le Cardinal Maurice & le Prince Thomas, qui étoient poufsés par les Espagnols, & soutenus par les · Decrets de l'Empereur. La France prit la défense de Madame Royale, ce qui causa une guerre, dans laquelle le Comte d'Harcourt aquit beaucoup de gloire, & par la prise de Turin, & par d'autres belles actions. Toutes ces guerres finirent par la paix des Pirénées: depuis ce tems-là Charles demeura toujours attaché à la France jusqu'à sa mort. La Savoie & le Piémont lui doivent un grand nombre de superbes édifices. La Ville Neuve de Turin est un monument de la passion qu'il-avoit d'orner son Païs. Le plus confidérable travail qu'il ait entrepris, c'est ce chemin fameux qu'il fit tailler dans un Roc au travers du Mont-Vifo.

Victor Amedée II, né le 14 Mai 1666, n'avoit que neuf ans lors de la mort de fon Victor A-Père. Marie - Jeanne - Baptiste de Nemours, Fille de Charles Emanuel Duc de Nemours, fa Mère, conserva ses Etats en paix pendant fa Regence, quoique toute l'Europe fût en guerre. Les prémières actions de Victor après son mariage avec Marie-Anne d'Orléans en 1684, furent de chasser les Barbets, qui sont des Protestans mêlés d'un reste de Vaudois, d'Albigeois & de Calvinistes, qui depuis longtems étoient établis dans les Vallées de Lucerne, de Perouse, de Pragelas, & de St. Martin; mais fans le fecours de la France, il auroit eu bien de la Peine à le réduire, parce qu'ils étoient soutenus des Protestans de Suisse.

Ce Prince étant entré dans la grande Al-

liance ; qui s'étoit formée contre la France, il fut ftipulé par le Traite qui s'en fit à la Haye, que les Vaudois seroient rétablis dans leurs anciens droits. Les fecours qu'il recut de ses Alliés n'empêchèrent pas le Gé- » néral St. Ruth de lui prendre toute la Savoie; & le Maréchal de Catinat, après. avoir défait son Armée à Staffarde, conquit Carmagnole, Suze, Nice, Ville-Franche. Montmélian. & le battit encore à la journée de la Marfaille. Il oublia dans la fuite l'intérêt de tous ses Alliés & fit sa paix. par laquelle on lui rendit tout, jusqu'à Pignerol même, que les François possédoient depuis le règne de Louis XIII, mais qui fut alors rafé. On lui donna outre cela une somme confidérable pour le dédommages des fraix de la guerre. Pour cimenter cette paix le Duc de Bourgogne épousa la Princesse de Savoie, Fille ainée de Victor-Amedée, & le Roi d'Espagne la seconde,

Après la mort de Charles II, Roi d'Espague, Philippe d'Anjou, fecond Fils du Dauphin de France, que le Testament de Charles appelloit à la succession, se rendit à Madrid pour prendre possession de ses Royaumes, & la même année il épousa Marie-Louise - Gabrielle , seconde Fille du Duc de Savoie. L'Empereur Léopold qui prétendoit que le Testament du Roi d'Espagne ne pouvoit préjudicier aux droits de sa Maison fur la Couronne d'Espagne, transporta ses prétensions à l'Archiduc Charles son second Toute l'Europe allarmée d'ailleurs des démarches de la France, se joignit à l'Empereur, & appuia les intérêts de l'Archiduc.

Le Duc de Savoie s'étant déclaré en fa-

veur des Alliés contre la France, fes Etats parti condevinrent le théatre de la guerre. Le Ductre la Frande Vendôme prit Verceil, un autre Corps ce dans la de Troupes s'empara de Suze; toute la Sa-guerre de Troupes s'empara de Suze; toute la Sa-pour la voie fut conquile, & Montmélian démoli, jucceffion La Ville & le Comté de Nice, avec la plus d'Espagrande partie du Piémont, furent occupées gne. par les armes des François. La levée du fiège de Turin par les François en 1706, & la perte qu'ils firent à Ramelies la même année, facilitèrent au Duc de Savoie la conquête de la plupart des Païs qu'il avoit perdus. Affisté du Prince Eugène il entreprit en 1707 le fiège du Toulon, mais après y avoir jetté quelques bombes & levé des contributions dans la Provence, il fut obligé de s'en retourner avec ses Troupes,

La paix se fit en 1713. La France rendit au Duc son Duché de Savoie; le Com- Il fait la té de Nice, & lui ceda la Vallée de Pra. Paix. gelas, avec les Forts d'Exiles, de Fenestrelles. & les Vallées d'Oux, de Sézane, de Bardonache, & de Château - Dauphin. De fon côté, le Duc ceda à la France la Vallée de Barcelonnette & fes dépendances. Le Roi d'Espagne donna au Duc le Royaume de Sicile avec les Iles qui en dépendent. & ce Prince en prit possession l'an 1714.

Les deux Cours de Madrid & de Turin 1718. s'étant brouillées, le Cardinal Albéroni, il fe brou-Prémier Ministre d'Espagne, envoya en l'Espagne. 1718 une Armée en Sicile pour reconquerir ce Royaume. Les Anglois empêchèrent qu'elle ne fût entierement conquise : elle fut accordée à l'Empereur; & pour dédommager le Duc de Savoie, on convint qu'on lui donneroit la Sardaigne à titre de Royaume particulier. Alors le Duc, qualifié

Roi de Sicile depuis la paix d'Utrecht jufqu'à la Quadruple Alliance, prit le titre de Roi de Sardaigne qui lui est demeuré.

L'embaras où se trouva le Duc, lorfqu'il

11 abdique se vit sollicité par l'Empereur & les Alliés la Couron-de Seville, lui fit prendre une réfolution qui furprit toute l'Europe. Le 3 de Sep-

tembre 1730 il abdiqua la Couronne & l'Autorité Royale en faveur du Prince de Piémont fon Fils. Retiré au Château de Chamberry, il épousa la Marquise de Spigo, ou Comtesse de St. Sébastien, à laquelle il fit des préfens confidérables. L'année suivante il retourna en Piémont, & choifit pour le lieu de sa résidence le Château de Montcalier.

Ce fut dans cette dernière retraite qu'il monter sur prit la résolution de remonter sur le trône. le Trône. Cette nouvelle allarma si fort le nouveau Roi & fon Confeil, qu'il fut réfolu, pour

le repos de l'Etat, de se saisir du Roi Victor & de la Marquise son Epouse. Ce Prince fut conduit au Château Royal de Rivoli, & la Marquise au Château de Cève. Plufieurs personnes de distinction furent arrê-

tées en même tems.

Le Roi Victor ne survêcut pas longtems à 1732. Sa mort. fon infortune. Il mourut dans fa prifon de Montcalier le 31 Octobre 1732, âgé de 66 ans, 5 mois & 16 jours, étant né le 14 Mai 1666. Ce Prince fut le plus habile Politique de fon tems. Il avoit étudié ses

intérêts, & il les suivit toujours constamment. Charles-Emanuel-Victor, devenu Roi en

1730 par l'abdication de son père, prit part dans la guerre que la France déclara en la guerre à 1733 à l'Empereur, au sujet de l'élection

d'un Roi de Pologne. Le but du Roi de Maifoa Sardaigne, felon les termes de fon Mani d'Autifeite, étoit le rétabliffement d'un jufte équi che. libre contre l'excès de puillance de la Maifon d'Autriche, qui en abuloit au préjudice de toute l'Europe, en troublant fon repos (a).

Par la paix qui efit en 1735, l'Empereur Pair de figna un Acte par lequel il transportoir au Roi de Sardaigne ses droits sur le Tortone-se & le Novarég: &, outre ces deux Provinces il lui ceda enore quatre Fiefs, savoir, San Fedele, Torre di Forti, Gravédo, avec les terres des Langhes dont on trouve la liste dans les Préliminaires pour

la paix.

25

La tranquilité ne dura pas longtems. La 1746mort de l'Empereur Charles VI, arrivée le Guere oc20 Octobre 1740, donna lieu à une nou-parls mort velle guerre, qui embrafa la plus grande de l'Empepartie de l'Europe. Le Roj de Sardaigne teur Charfe ligua avec l'Angleterre & la Reine de les VI.
Hongrie, & s'obligea de garantir à cette
Princeffe la possession de se Etats en Ita-

lie (b).
Par l'Article VI du Traité de Paix, qui 1741, fut signé à Aix-la-Chapelle le 18 Octobre Paixd'Aix1748, il fut arrêté " que le Roi de Sar la-Chapel-

" daigne seroit entièrement rétabli & main-le

(a) Voyez fur cette guerre le Chapitre XVI du Tome III, page 360 & fuiv. de cet Ouvrage.

(b) On trouvera le détail des evènemens de cette guerre dans le Tome III, Chap. XVI, page 36, & Ciux, de cet Ouvrage; &, pour ce qui cegarde les expéditions d'Iklie ausquelles le Roi de Sadaigne eut part, dans le Chap. XVIII, page 337, & foir,

tenu dans le Duché de Savoie & dans le Comté de Nice; auffi-bien que dans tous les Etats, Païs, Places & Forts, conquis & occupés fur lui, à l'occasion de la guerre qui venoit d'être terminée ". L'Article XII du même Traité portoit, que ce Prince refteroit en possession que la que d'une particulièrement de Tangévanafque, d'une partic du Payesan, & du Comté d'Anghiéra, de la manière qu'il les possession au la manière qu'il les possessions qu'il les possessions qu'il avoient été faites.

Ses mariages & fes enfans.

Charles-Emanuel-Victor avoit épousé en 1722 la Princesse Anne-Christine-Louise, Fille du Prince Théodore Palatin de Sultzbach, & de Marie-Eléonore-Amélie de Hesse-Reinelse de Princesse accoucha le 7 Mars 1723 d'un Prince qui sut nommé le Duc d'Aoste; mais elle mourut le 12 du même mois, âgée seulement de 10 ans.

La mort de cette Princesse, la jeunesse du Prince fon Epoux, & l'importance de pourvoir au foir d'une illustre famille dont toutes les espérances étoient réunies dans un enfant, engagèrent à ménager une nouvelle Alliance. Le Prince épousa donc en secondes noces au mois d'Aout 1724 Polixène de Hesse-Rhinfels. La mort du Duc d'Aoste, arrivée l'année suivante, fit fentir combien ce mariage avoit été néceffaire. La Princesse Royale de Piémont, devenue Reine de Sardaigne, mourut le 13 Janvier 1735, laiffant deux Princes & trois Princesses. Le Roi sit peu de tems aprèsune nouvelle perte par la mort de son second fils le Duc d'Aoste.

Ce Prince éncore trop jeune pour se ontdamner au célibat, jetta les yeux fur la Princesse Elizabeth-Thérète, Sœur du Grand-Duc de Toscane, aujourdhui Empéreur. Le mariage se fit au mois de Mars 1737. Cette Princesse mourut le 3 Juillet 1741, laisfant deux Princes & une Princesse.

Le Prince Héréditaire, Viétor-AmedéeMarle, Prince de Pfémont, fils aîné du Mariage
Roi & de la Princesse Polixène, vient d'é Herédis
pouser en Juin 1750 Dona Marie-Antoinette raise,

Infante d'Espagne.

### \*\*\*\*

### CHAPITRE X.

### Du Montferrat.

D. A Qui cet Etat a-t-il autrefois appartenu?

R. Vers l'an 967 Alram ou Aleran, fils Montferde Wittikind IV, Duc de Saxe, le posséda rat. a avec le Titre de Marquis.

D. Nonnnez-moi, s'il vous plait, ses Des Ses Successendans & Successeurs.

R. Les voici; Guillaume I; Boniface I; Guillaume II; Boniface II; Guillaume III; Reiner, mort en 1126; Guillaume IV; Guillaume V, furnommé Lonque Epée, mort en 1170; Boniface III, fon Frère, qui aida. à prendre Conftantinople en 1202, & fut Roi et Thefhile; Guillaume VI; Boniface IV, furnommé le Geant; Guillaume VII, furnommé le Grand, mort en 1202; Jean, furnommé le Taufe, lequel n'ayant point eu d'enfans de fon mariage avec Marguerite Tonne IV. M

de Savoie, fille d'Amédée V, le Montferrat paila aux Princes de Grèce.

Grèce, Sou-Montfer.

Yoland, sœur de Jean, porta son droit verains du à Andronic Paléologue II, Empereur de Constantinople. Théodore Paléologue I, mort en 1338, eut Jean II qui fuit, & Yoland mariée à Aimon, Comte de Savoie c'est de ce mariage que sont sortis les Princes de la Maison de Savoie & de Piémont, & c'est le fondement de leurs droits sur le Montferrat, parce que cette Princesse avoit eu en dot les Seigneuries de Lancie, de Ciries, de Caselle, & qu'on avoit reglé que fi les Marquis de Montferrat venoient à\* manquer d'Héritiers males, le Marquifat appartiendroit aux Ducs de Savoie. Cette Convention a été dans la fuite la caufe de beaucoup de troubles; Jean Paléogue II, mort en 1371: Otton Poléologue, affassiné: Jean Paléogue III, frère d'Otton, mort en 1381; Théodore Paléologue II, frère d'Otton & de Jean III, mort en 1418; Jean-Jaques Paléologue, mort en 1435; Jean IV, mort en 1464, & qui eut pour Succeffeur fon frère Guillaume VIII, mort en 1483: Boniface V, mort en 1103: Guillaume IX, fon fils, mort en 1518; Boniface VI, mort en 1530; Jean George, fils de Boniface V & frère de Guillaume IX, & mort en 1533.

Ce fut alors que le Duc de Savoie & le Marquis de Saluces prétendirent que le cas porté dans le Contrat de Mariage d'Yoland. étant arrivé, ils devoient fuccéder ; mais Charlequint donna l'Investiture au Duc de

ge en Du-Mantoue. che en fa-

Ce Mar-

quisat éri-

D. Quand est-ce que le Marquisat de veur du Duc de Monferrat fut érigé en Duché? Mantouc.

R. Ce

R. Ce fut en 1573. L'Empereur Maximilien I l'érigea en faveur de Guillaume 1, Duc de Mantoue & de Montferrat. Charles IV, Duc de Mantoue & de Montferrat, ayant été mis au Ban de l'Empire en 1708, la Maifon de Savoie profita de l'occation pour demander le Montferrat à l'Empereur lofenh qui lui en accorda l'Inveftiure.

D. A qui ce Païs appartient - il présente Accordé au

ment?

R. C'est une Annèxe du Piémont, & un des Etats du Roi de Sardaigne, depuis que la cession lui en a été confirmée par la paix d'Utrecht.

Roi de Sardaigne.

# \*\*\*\*\*\*\*\*

# CHAPITRE XI.

#### Du Duché de Milan.

D. P Ar qui cet Etat étoit-il possédé 774.

R. Milan a figuré fous les Romains, fous Beurs ou les Goths, & fous les Rois Lombards; mais crées par après que Charlemagne eut mis fin au Ro-1es Empeyaume des Lombards en 774, le Milanez reuss. fit partie de l'Empirc, & les Empereurs y créérent des Gouverneurs, qui prirent dans la fuite le titre de Seigneurs de Milan. Le prémier fut Alboin, qui vivoit dans le dispième fiécle.

D. Par qui commence proprement la 1294. Chronologie de ses Seigneurs?

Chronologie ue les seigneurs?

R. Par Matthieu, qui ent le titre de Vi-mier Duc
caire de l'Empire vers l'an 1294. Jean Ga-en 1395.
léas, l'un de ses Successeurs, sut le prémier

M 2

#### 268 DU DUCHE' DE MILAN.

Duc en 1395. Ses deux Fils; Jean. Marie & Philippe. Marie, n'ayant point laiffé d'en fans légitimes, le Duché de Milan devint l'objet de l'ambition de plufieurs Princes qui y préendoient. Enfin. en 1468, les Milanois fe foumirent à François Sforce, Soldat de fortune, qui avoit époufé une fille naturelle du demirer Duc Philippe Marie. Les prétenfions de Louis XII, Roi de France, furent la fource des cruelles guerres qui déchirèrent la Lombardie, juiqu'à la mort du Duc François Sforce II du nom, arrivée en 1336.

LeMilanez Charlequint ayant donné l'Investiture de devient co Duché à Philippe II son, fils, il a tou-frovince dépendante de la Monarchie d'Espagne,

re de la dependante de la Monarchie d'Epagne, Monarchie jusqu'à l'année 1706 que l'Empereur s'en d'Espagne, empara au nom de son frère l'Archiduc Charles qui prétendoit à la Couronne d'Es-

Charles qui pretendoit à la Couronne d'Elpagne. Charles, parvenu à l'Empire, conferva le Milanez, jusqu'en 1733 que les Troupes combinées des Rois de France, d'Espagne & de Sardaigne en firent la conquete.

Partage du que la France négocia fecretement à Vi-Milanez. enne en 1735, & figna le 3 Octobre les

Préliminaires de la paix?

R. L'Empereur ceda au Roi de Sardaigne le Tortonéie & le Novaréie, avec quatre Fiefs, favoir San Fedele, Torre di Forti, Gravédo, & Campo Maggiore. L'acceffion du Roi de Sardaigne aux Préliminaires (e fit à Turin le 16 Aout.1736.

1745.

D. Quelle révolution est arrivée dans le Révolution.

Milanez depuis que les Troupes combinées de France & d'Espagne ont fait une inva-

fion .

DU DUCHE' DE MILAN.

fion en Italie pour procurer un Etablisse-

ment à l'Infant Don Philippe ?

R. Sur la fin de l'année 1745 la plus grande partie du Milanez se trouva au pouvoir de l'infant; mais les affaires changérent de face dans la fuite, comme nous l'avons remarqué dans les Chapitres de la Monarchie d'Espagne & de la Maison de Savoie (a).

D. Quels Ouvrages doit on confulter Ouvrage pour bien apprendre l'histoire du Duché de fur l'his-Milan?

toire de na

R. Les principales histoires de ce Duché ont été recueillies dans le Tréfor des Antiquités d'Italie de Mr. Grévius. Mr. l'Abbé Lenglet du Fresnoy a indiqué dans le Tome V, page 84 de sa Méthode pour étudier l'Histoire, les meilleurs Auteurs qu'on doit lire sur cette matière.

## 

# CHAPITRE Du Duché de Mantoue.

OUelles révolutions a éprouvées Lla Ville de Mantoue?

Gonzague.

R. Mantoue', l'une des plus anciennes Villes d'Italie, a été fujette, comme les autres, à toutes les viciffitudes de l'Empire Romain. Elle a été possédée par les Goths, par les Lombards & par les François. Quelque tems après que l'Empereur Charlemagne eut détruit

(a) Voyez le Chapitre XVIII, page 537 & fuiv. du Tome III; & le Chapitre IX de ce Tome IV. М 3

270 DU DUCHE' DE MANTOUE.

détruit les Lombards, la plupart des Villes d'Italie tombérent sous la domination d'un grand nombre de petits Tirans, qui les gouvernèrent avec une autorité absolue. l'an 1328 un de ces petits Tirans étoit maitre de Mantoue, lorsque Louis de Gonzague l'en chassa, & se sit donner le nom de Capitan. On lui déféra la Seigneurie de la Ville, & l'Empereur Charles IV la lui confirma à titre de Vicaire de l'Empire. Il mourut en 1360. Gui, fon Fils ainé, lui ayant succédé mourut en 1360. & eut pour Successeur Louis II son Fils.

Jean-François, fon Petit-fils, qui fuccéda en 1407 à François I son Père, fut 1407. élevé en 1433 à la dignité de Marquis de lean-Francois Mantoue par l'Empereur Sigismond. prémier Fils Louis III gouverna jusqu'en 1478, & Marquis de eut de son mariage avec Barbe de Brande-Mantoue. bourg, cinq Fils & deux Filles.

Frédéric I. son Fils aîné, lui succéda. Ce-Prince est loué dans l'Histoire pour sa pieté, sa générosité, son amour pour les Belles - Lettres, François II, qui lui succéda en 1482, s'attacha aux Venitiens durant les guerres d'Italie au commencement du 16 Siècle, & se signala en plusieurs occasions. Il commanda les Troupes de Louis XII en 1513, enfuite celles de l'Empereur Maximilien I, celles de Louis le More Duc de

LeMarqui. Milan , puis celles de l'Eglise sous Jules II. fat de Man-Frédéric II, Fils aîné de Frédéric I, éleva toue érigé la Maison de Gonzague à son plus haut deen Duche gré de gloire & de puissance. Son mariapar Charge avec Marguerite, Fille de Guillaume lequint, VIII, dernier Marquis de Mantoue, ap-

porta cette belle succession à la Maison de Gonzague; & lorfque l'Empereur Charlequint DU DUBHE DE MANTOUE. 271

quint passa par Mantoue, il érigea le Marquista de Mantoue en Duché. Ce même Empereur revêtit auss Frédéric du Marquista de Montserrat, Frédéric mourut en 1540. Son sils François III lui succèda; & mourut sans ensans. Guillaume I, second Fils de Frédéric, succèda à son Frère 130 1550. Ce suc en sa faveur que l'Empereur Maximilien I érigea le Montserrat en Duché. Guillaume mourut en 1587. Il avoit eu de son mariage avec Eléonor d'Autriche, Vincent I, qui s'aquit une estime universelle par sa piété & par l'amour qu'il porta aux personnes doctes. Il eut trois sits avoir François, Ferdinand & Vincent, qu'il

héritèrent successivement de ses Etats.

François IV, qui succéda à son Père en 1612, mourut la même année. & eut pour successeur Ferdinand, lequel ceda son Chapeau de Cardinal à son Frère. Il fe maria deux fois, & n'eut point d'enfant. Ferdinand étant mort en 1626, fon Frère le Cardinal Vincent II quitta la Pourpre à fon tour pour époufer Isabelle de Gonzague: Vincent ne jouit qu'un an de ses Etats, & sa mort causa de grands troubles. Comme la Branche ainée des Ducs de Mantoue s'éteignoit en lui, celle de Nevers prétendit de succéder. Il est bon de savoir que Frédéric II, prémier Duc de Mantoue, avoit eu un Fils nommé Louis, qui vint en France, & épousa Henriette de Clèves, héritière de François de Clèves II, Duc de Nevers, & de Rhetelois son Frère. Il eut d'elle Charles I, qui avoit rendu de grands services à la France, & qui étoit à Rome lorsqu'il apprit la mort de Vincent II.

M 4

Char-

#### 272 DU DUCHE DE MANTOUE.

Charles I ne fut établi dans ses Etats par la faveur de la France, qu'après bien des conmadictions de la part de l'Empereur Ferdinand II, du Roi d'Espagne & du Duc de

Savoie. Il mourut en 1637. Son Fils Charles II, mort fix ans auparavant, laiffa Charles III, qui fuccéda à fon Ayeul, & mou-

1665. rut en 1665. Charles III eut de fon mariage avec Isabelle Claire, Fille de Léopold Archiduc d'Autriche de la Branche du Tirol., Charles IV., qui s'étant déclaré pour la France en 1700, fut mis au Ban de l'Em-

1700. pira. La décadence des affaires des Francois en Italie lui fut fatale; il mourut à Ve-3708.

nife en 1708. Il ne laiffa qu'un I ils naturel & deux Filles. L'Empereur prit poffession du Mantouan, & le Montferrat sut donné au Duc de Savoie.

# \*\*\*\*\*\*

# CHAPITRE XIII.

## Du Grand Duché de Toscane.

Ancien état de la Tofcane.

Origine

D. COus quelle domination étoit au-O trefois la Toscane; connue des Anciens fous le nom d'Hétrurie?

R. De la domination de fes Rois elle passa à celle des Gaulois Sénonois, qui furent foumis aux Romains; &, après la décadence de l'Empire Romain, elle devint la proje des Barbares qui inondérent l'Italie.

des Médi-

Elle fit ensuite partie des Etats des Empereurs d'Occident, & enfin, après plufieurs changemens, elle vint aux Médicis, dont

DU GRAND DUCHE DE TOSCANE. 275 la Maifon, felon quelques - uns, fort d'un Seigneur de la Cour de Charlemagne. Ce qu'il y a de de certain, c'est que cette Maifon peut prouver une Succession non interrompue de Grands hommes depuis Lippo, Philippe ou Philippe de Médicis, qui vivoit vers le milieu du treizième Siècle, & qui donna tant d'affaires aux Gibelins. Il fut Bifayeul d'Everard II, dont les deux fils Juvencus & Everard. Clariffime firent chacun une Branche.

- D. Donnez-moi, je vous prie, une idée Côme des Seigneurs de cette Maison qui se sont l'Ancien.

le plus distingués.

· R. Côme l'Ancien, furnommé le Père de la patrie, gouverna Florence en qualitéde Gonfalonier, dignité que son Père avoits possédée. Quelques-unes des principales Familles ne virent sa grandeur quavec une extrême jalousie. Il fut exilé, mais ayant été rappellé, il jouit paisiblement des plus grands honneurs jusqu'à sa mort, qui arriva

en 1464.

Pierre, qui lui succéda, fut d'un mérite Pierre I. bien inférieur à celui de son Père. Il mourut en 1472, & laissa deux fils, Laurent & Julien. Quelques Scélérats, animés fous Laurent. main par le Pape Sixte IV, prirent la réfolution d'affaffiner ces deux frères un Dimanche à la Messe. Julien, percé de coups, expira aussitôt. Laurent, quoique blessé, eut le bonheur de se sauver. Le Peuple. tira vangeance d'une action si noire. Il se saisit des Conjurés, & les pendit aux senêtre de l'Hôtel de Ville, fans en excepter Salviati Archevêque de Pife, qui fut pendu avec ses habits pontificaux. Le Pape travailla envain pour perdre Laurent. Celuici fe maintint, vécut en paix, & mourut

274 DU GRAND DUCRE' DE TOSCANE. en 1492, fort regreté de les Citoyens. Il aimoit les Siences & les Beaux Arts, & donnoit des pensions à quantité de Savans. Son fils, Pierre de Médicis, s'attira.

Pietre Il.

beaucoup d'ennemis par fa fierté. Ayant fait un accord honteux avec Charles VIII-Roi de France, les Florentins le traitèrent d'ennemi de la Patrie, & confiquèrent fes biens & ceux de ses frères. Il mourut en exil, s'étant nové dans la rivière du Gariglan dans le Royaume de Naples. Hippolite & Alexandre de Médicis furent rétablis-& Florence; mais en 1527, Pierre Salviati ayant excité une fédition, ils furent déclarés ennemis de la Patrie, & leurs biens dévolus au Fisc. On fut obligé de les rappeller; de nouveaux troubles les firent encore chasser; enfin, Alexandre, qui avoit épousé Marguerite fille naturelle de Charlequint, fut déclaré Duc de Florence, & la Ville déchue de sa liberté. Ce Duc se deshonora & se perdit par sa cruauté & par son impudicité. Laurent de Médicis. un de ses plus proches parens, le fit affaffiner.

Alexandre de Médicis, prémier Duc de Florence.

Côme I.

Côme I, Coufin du feu Duc, fut mis à fa place. Il est regardé comme un des plus illustres Princes de son tems. Il se fit donner la Principauté de Piombino & l'Ille d'Elbe; il aquit la Seigneurie de Sienne, & institua l'Ordre des Chevaliers de St. Etienne. Il siut déclaré Grand-Duc par le Pape Pie V, & mourut en 1574, après avoir langui quelque tems d'une paralysse l'rancois de Médicis, son Fils ané, lus succéda. Il ne sit rien de sort remarquable. Lus & la Duchesse son pour moururent pour

avoir

François.

DU GRAND DUCHE' DE TOSCANE. avoir mangé d'une Tourte que cette Princesse avoit elle-même préparée pour empoisonner le Cardinal Ferdinand, frère de fon Mari.

Après la mort du Duc François, Ferdi-Ferdinand nand renvoya le Chapeau de Cardinal pour I. prendre la Couronne de Grand-Duc, & se maria deux ans après avec Christine Fille de Charles II, Duc de Lorraine. Il mérita, par sa conduite, l'estime de toute l'Europe. Il nétova le Païs d'une multitude innombrable de Bandits : il chassa les Corsaires Turcs d'Hippone en Afrique, de Prévise dans la Morée, & de quelques autres Places; il fournit de l'argent à Henri IV, Roi de France, contre les Rebelles de son Royaume. Il mourut en 1609, regretté de fes Sujets & de tous les Princes de l'Eu-

Côme II, fon Fils, lui fuccéda. Il envoya du fecours au Duc de Mantoue con- Côme II. tre Charles-Emanuel Duc de Savoie; & durant les troubles de Bohême il affifta l'Empereur Ferdinand. Il mourut en 1620.

rope.

Son Fils Ferdinand II fe conduifit avec Ferdinand beaucoup de prudence, dans des conjone II. tures très délicates. Il foutint le Duc de Parme contre les entreprises du Pape Urbain VIII, & fecourut les Venitiens, lorsque les Turcs affiégeoient Candie. Il mourut en 1668.

Côme III, fon fils aîné, lui fuccéda. Ce Côme III. Prince épousa Marguerite-Louise, Fille de Gaston Jean Baptiste Duc d'Orléans. & Coufine germaine de Louis XIV. Ce mariage ne fut pas neureux: la Duchesse revint en France, où elle mourut en 1721. De ce mariage naquirent Ferdinand, Jean-M 6

DU GRAND DUCHE' DE TOSCANE. Gafton . & Marie-Anne-Louise ...

· Côme III étant mort le 31 Octobre 1723, eut pour son Successeur Jean Gaston, qui Jean Gafavoit époulé en Juillet 1607, Anne Marie-Françoise, Fille de Jules-François Duc de Saxe-Lawenbourg, & Veuve de Philippe-Guillaume Comte Palatin du Rhin. Comme ce mariage fut stérile, & que la succesfion de cette Maison venoit à celle de Parme, qui avoit pour Chef un Duc qui n'avoit point d'enfans, & un Prince son frère qui n'étoit point marié, on pourvut à assu-

nu Grand Prince héréditaire de Toféa-

mê.

Don Car- Après la mort d'Antoine Farnèse sans enlos récon- fans, l'Infant Don Carlos fut déclaré fonhéritier, prit possession des Etats de Parme & de Plaisance, & fut ensuite reconnu Grand Prince héréditaire de Toscane, malgré les protestations de la Cour de Vienne. Dans les Préliminaires de Vienne de 1735. on convint d'ôter à l'Infant Duc l'expectative du Grand Duché de Toscane, & de la .. donner au Duc de Lorraine, pour le dédommager de ses Etats qu'il devoit ceder au Roi Stanislas. Les Duchés de Parme. de Plaifance, de Milan & de Mantoue furent cédés à l'Empereur. Le Grand Duc Jean Gaston, ayant vu dif-

res les Etats des deux Maisons à Don Carlos, Fils de Philippe V, Roi d'Espagne, & d'Elizabeth Farnèse Princesse de Parme.

Lorraine.

poser ainsi de ses Etats en faveur d'une Maifon étrangère, mourut le 9 Juillet 1/737, & eut pour Successeur François-Etienne de Lorraine, né le 8 Décembre 1708, marié le 12 Février 1736 avec l'Archiduchesse fille ainée de l'Empereur Charles VI. aujourdhui Deine de Hongrie. Charles VI étant more la nuis du 19 au 20 d Octobre 1740, Char-- 21 -4

Du Grand Duche' de Toscana. 277les-Albert Electeur de Bavière fut élu Empercur le 24 Janvier 1742; & ce Princeétant mort le 20 Janvier 1745, la Diète il effetule ellemblée à Francfort de détermina à don- l'eff élu ner pour Chefà l'Empire François Etienne, Grand-Duc de Tofcane, malgré-les protetations du Roi de Prullé de de l'Elefeur Palatin. Cette élection fe fit le 13 Septembre. 1745.

D. Quels font les Revenus du Grand Revenus Due?

R. On les falt monter à trois millions d'é-

D. Quels font ses intérêts?

R. Le Grand Duc de Tofcane, dont la Maiton est entée sur celle d'Autriche, aura toujours d'autant plus à craindre pour ses Etats, que la Maiton de Bourbon est intéressée à abaisser celle d'Autriche. Ainfi il semble que ses intérèts demandent, qu'il vive en paix avec tous ses Vossies, & qu'il observe une parsaite neutralité dans les troubles dont l'Europe pourroit être agitée.

#### \*\*\*\*\*

### CHAPITRE XIV.

# Des Duchés de Parme & de Plaisance.

D. Quelle a été la destinée des Villes de Ligue dont le Parce est

279 DES DUCHE'S DE PARME

Républiques indépendantes, & formèrent une Ligue dont le Pape étoit le Chef & le Protecteur. Telle est la prémière origine de l'autorité temporelle du St. Siège sur ces Villes.

Luchin & lean Vif. conti obtiennent de Benoît XIII'inveftiture

. Il se tit dans la suite de grands changemens par les Schismes & les autres maux qui affligerent l'Italie. L'invasion des Visconti à Milan eut de fâcheuses suites pour la liberté de l'Italie. Luchin & Jean, Fils de Matthieu, furnommé le Grand, obtinrent de Plaifan- de Benoît XII l'investiture de Plaifance, pour eux & pour leurs Successeurs, Galéas II & Bernabo, Neveux de Luchin & de Jean, postédérent à même titre qu'eux les Villes de Parme & de Paisance, c'est-à dire, comme Vicaires perpétuels du St. Siège. Bernabo fut empoisonné par son Neveu Jean Galéas. Celuici eut pour Successeur Jean-Marie son Fils aine, qui vécut en vrai Tiran, & fut affaffiné par ses Domestiques en 1402.

1402. Philippe-Marie, le dernier de la Maifon des Vifconti.

Philippe-Marie, for Frère, ne tint Parme & Plaisance que fort peu de tems, parce que Vignate s'empara de Plaifance en 1404. Visconti ensuite s'en rendit maître, attira Vignate à Milan, le fit faifir, conduire à Pavie, & ordonna qu'on l'enfermat. dans une cage où il mourut. Philippe-Marie fut le dernier de la Maison des Viscon. ti, & eur pour Successeur François Sforce, qui n'ayant d'autre droit que celui de Blanche Marie sa Femme. Fille naturelle de Philippe Marie, eut recours à l'Empereur dont il acheta la protection:

Parme fecoue le joug des Visconti.

Après la mort du Tiran Jean-Marie, Parme secous le joug des Visconti, & reconnut pour Souverains, en 1404, Otton Ter-20 & Pierre Roffi, qui jurerent l'un & l'autre de vivre en Frères. Deux mois après-Otton chaffa Roffi. NicoET DE PLAISANCE. 2

Nicolas Marquis d'Efte, dont Otton tra: Et de doment la perte, Je fit affaffiner en 1400. Son ne au Marsils, encore enfant, fut reconnu par ceux quisd'Efte. de Parme pour fon Succeffour; mais biendet après ils fe donnérent volontairement au Marquis d'Efte, qui les gouverna pendant l'elpace de 27 ans. C'eft fut qui en 1412, fonda à Parme les Facultés de Droit, de PhiloDohie & de Médecine.

Galéas Marie, ayant fuccédé à François Galéas-Sforce fon Père, fut affaffiné dix ans après; Marie, Fils & fon Fils Jean Galéas, qui n'avoit que huit efranois storans, cut pour Tueur Louis le More, Frère ce, est afde Galéas Marie & Fils de François Sforce, fassiné. Ce Tueur, homme dissimulé & ambitieux, donna à fon Neveu un poison lent qui le

conduifit au tombeau.

Lorsqu'Aléxandre Farnèse, fils aîné de Pierre-Louis Farnèse Seigneur de Montatte, fut élevé au Pontificat sous le nom de Paul III, ill songea à avancer les intérèts de ses ensans. Ce Pontise, avant que de prendre 280 DES DUCHE'S DE PARME

les Ordres facrés, & n'étant encore que Légat à Ancone, s'étoit marié secretementavec une fille de la Maifon des Raffini. dont il eut deux Fils, Pierre - Louis Farnèfe & Alexandre, & une Fille nommée Conftance.

1545. Pierre-Louis Farnèse, prémier Duc

Le 12 d'Aout 1545 l'Investiture des Etats de Parme & de Plaifance fut donnée au Duc Pierre-Louis & à fes descendans males à perpétuité. Ce Prince s'appliqua d'abord à de Parme. établir un bon ordre & une juste subordination. Il entoura Plaifance de murailles, & v fit bâtir la Citadelle qu'on v voit maintenant. Les Nobles, accoutumés à l'indépendance, le regardèrent comme un Tiran, parce qu'il vouloit réprimer leurs desordres, & faire observer la justice. Quatre d'entre il el affaf- les Rebelles conspirèrent contrelui, & l'af-

finé.

fassinerent le 10 Septembre 1547. On prétend que le Marquis de Gonzague; Gouverneur de Milan pour Charlequint, & ennemi juré de la Maison Farnese, étoit complice de la conspiration. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'au tems de l'exécution les Milices Impériales étoient presque aux portes de Plaisance, & qu'elles y furent introduites par les Conjurés : de forte que la Ville resta au pouvoir de Charlequint, tant qu'il continua de gouverner l'Empire.

7547. Offave.

Après l'affaffinat du Duc Pierre-Louis, fon Fils Octave ne put fuccéder qu'au Duché de Parme: Son mariage avec Marguerite, Fille naturelle de Charlequint, lui facilità la restitution de Plaisance. Philippe II , Roi d'Espagne, lui rendit effectivement cette Ville en 1556, mais en fe refervant le Château où il entretenoit une Garnison qu'Oftave devoit payer. On ne restitua la CiraCitadelle à Octave que peu de tems avant fa mort, qui arriva l'an 1586. Ce Prince

étoit agé de 62 ans.

Alexandre Farnele, Fils unique d'Octa Alexandre, ve, lui fuccéda. Sa vie glorieule fait une Gloire partie effentielle de l'hillotire d'Elipagne & qu'il éade celle des Provinces Unies. Ses guerres quiert, de Flandre, & fur tout le Siège d'Anvers, l'ont couvert d'une gloire immorrelle. Il avoit époulé Marie Fille d'Edouard, Duc de Guimaranez en Portugal; & céft du Chef de cette Princesse que les Ducs de Parine ont sondé leurs prétentions sur le Portugal. Alexandre mourut en 1592.

Rainuce, ayant fuccédé à fon Père Alexandre, reconnut la Souveraineté du St. Raince Siège par un Serment de fidélité qu'ils pré-reconnoît ta à Rome par fon Ambassadeur le, 6 Sep-la Souvetembre 1593. Il mourut en 1622, & avoir sineté du étonosté Marguerite Aldobrandin, Nièce du

Pape Ciément VIII.

Son l'ils Odoard, qui lui faccéda, fit une ligue avec Louis XIII, Roi de France, Odoard, contre Philippe IV; Roi d'Elpagne. Le déclare la Pape Urbain VIII, qui ne l'aimoit pas, vous l'attre de l'alliance du Grand-Duc de Tofcane, de la République de Venife du Duc de Modène, déclara la guerre au Pape, & entra avec toutes fes forces unies dans les Terres de l'Eglife. La France ayant afloupi cette querelle, le Duc mourut deux ans après en 1646. Il ent. plufieurs enfans de fon mariage avec Marguerite de Médicis, Fille de Còme I. Rainuce II, for Fils, perdit le Duc he de

Rainuce II, son Fils, perdit le Duché de 1646. Castro, que le Pape Innocent X lui enleva. Rainuce 11 fut marié trois sois: 1. avec Marguerite 11 perd DES DUCHE'S DE PARME

de Savoie, Fille de Victor Amedée: 2, avec de Caftros Isabelle d'Este, Fille du Duc de Modène: a. avec Marie d'Efte, Sœur de sa seconde Femme Isabelle. Il eut de Marie d'Este François Farnèse & Antoine, qui lui ont fuccédé. Odoard fon Fils alné, ou'il avoit eu de sa seconde Femme Isabelle d'Este, fut marié en 1600 avec Dorothée - Sophie de Neubourg, Fille de Philippe-Guillaume Electeur Palatin; & il naquit de ce mariage, le 25 Octobre 1602, une Princesse nommée Isabelle. Odoard étant mort le 5 Septembre 1603. Rainuce II fit épouser la Princeffe Douairière à fon fecond Fils François.

& mourut le 8 Décembre 1604.

1694. François.

Ie Duthé

François Farnèse n'ayant point eu d'enfans de la Veuve d'Odoard son Frère, fit élever sa Nièce Elizabeth, comme s'il en eût été le Père. Philippe V, Roi d'Espagne. avant perdu sa prémière Femme, sit demander en mariage la Princesse Elizabeth de Parme. Le Duc François étant mort en Février 1727, Antoine son Frère lui succéda, & épousa Henriette de Modène, de la-

antoine.

1731. Don Carlos.

quelle il n'eut point d'enfans. Antoine étant mort le 20 Janvier 1731, l'Infant Don Carlos, Fils de Philippe V & d'Elizabeth Farnèse, sut déclaré son héritier, prit posfession des Etats de Parme & de Plaisance. & fut ensuite reconnu Grand Prince heréditaire de Toscane. Par les Préliminaires de Vienne de 1735, on donna à l'Infant les Royaumes de Naples & de Sicile; mais on lui ôta Parme & Plaisance & l'expectative du Grand Duché de Tofcane.

Par le 7e. Article du Traité de Paix, si-Don Phi- gné à Aix-la- Chapelle le 18 Octobre 1748. lippe est les Duchés de Parme, de Plaisance & de Guaftal Guastalla ont été cedés à l'Infant Don Parme, de Philippe, Frère de Don Carlos, pour être Plaisance possedes par lui & ses Descendans males en & de Guaflégitime mariage, en la même manière & dans Traité la même étendue qu'ils ont été ou ont dû être d'Aix-lapossédés par les présens Possesseurs.

Suivant l'Acte de Cession de l'Impératri- Cession de ce Reine, ces Duchés doivent tenir lien la Reine d'établissement au Sérénissime Infant, avec de Honle Droit de Reversion aux présens Possesseurs, grie. après que Sa Majesté le Roi des Deux Siciles (l'Infant Don Carlos) aura passe à la Couronne d'Espagne, ainsi que dans le cas où le dernier Serenissime Infant viendroit à mourir

Sans enfans males.

Joseph-Marie de Gonzague, Duc de Gua- Mort du stalla, étoit mort le 16 d'Aout 1746, agé dernier de 56 ans, 3 mois & 26 jours, étant ne le Duc de 20 Avril 1690. Il étoit fils de Vincent, de la Maifixième Duc de Guastalla, & régnoit depuis son de le 20 Avril 1729, qu'il avoit succédé à son Gonzagues Frère Antoine-Ferdinand, mort sans héritiers. Il avoit époulé Marie Eléonore de Holstein, Wissenbourg, dont il ne laissa point ausli d'enfans, ensorte que cette Branche de la Maifon de Gonzague est éteinte avec lui. Il y avoit treize ans que la Ducheise étoit chargée de la Régence du Païs, à cause de la situation sacheuse où se trouvoit le Duc, qui étoit hors détat de prendre connoissance d'aucune affaire, & qui ne fignoit aucune expédition.

La Maison de Gonzague des Ducs de Branches Mantoue a formé 5 Branches, 1. celle de de cette, Mantoue; 2. celle de Novellara; 3. celle de Sabionetta; 4. celle de Castiglione; 5. celle de Guastalla. La prémière est éteinte en Charles IV, mort en 1708. La seconde

284. DU DUCHE' DE MODENE.
en Camille, mort en 1723. La troisième
en Jean-François, mort en 1703. La cinquième par la mort du dernier Duc; enforte qu'il ne reste que la quatrième de Castiglione en la personne du Prince Louis, qui
pourroit peut-être prétendre hériter de Guastalla, comme Vincent de Guastalla hérita
en 1708, de Sabionetta & de Bozzolo. Mais ce
différend se trouve-terminé par le dernier
Traité d'Alva-la Chapelle.

# \*\*\*\*\*

# CHAPITRE XV.

# Du Duché de Modène.

Afon d'Efte I.

Thibaut.

R. Par quels Seigneurs le Duché de Modene a-t-il été possédé?

R. Par les Seigneurs de la Maison d'Este.

Thibaut d'Este, fils d'Ason I, sut gratisé
du titre de Marquis d'Este par l'Empereur
Boniface. Otton I. En 970 Boniface son fils ajouta

aux biens paternels, Mantoue, Vérone, Luques, Plaifance & Parme. Mathilde, & Fille unique, y ajouta encore Pife, Spolette, Ancone, la Tofcane. Elle fut marice trois fois, & feit téparer de fes deux der-

niers Maris. En mourant elle laiffa tous (es Alon II. biens au Siège de Rome. Alon II. Petitfils d'Albert Frère de Thibaut, eut de fa feconde Femme Ermengarde, fille de Hugues Comte du Maine en France, Foulques d'Etle, dont descend Nicolas III, Marquis d'Etle, de Ferrare, &c. Nicolas fut marié.

d'Este, de Ferrare, &c. Nicolas sut mariétrois sois, & eut de ces trois mariages, LionDU DUCHE' DE MODENE. 285

onnel Borfo Hercule & Sigifmond.

Lionnel. Lionnel mourut fans Postérité. Borso, fon Frère, que d'autres prétendent être fon Borfo. Fils, fut créé Duc de Modène par l'Empereur Frédéric III, & le Pape Paul lui conféra le titre de Duc de Ferrare. «Il mourut dans le Célibat l'an 1471. Hercule fon Frère, de qui descendent les Ducs de Mo. Hercule. dene d'aujourdhui, eut de grands démêlés avec le Pape Sixte IV & les Vénitiens. Il

mourut en 1505. Alphonse I, son Fils, épousa Lucrèce de Borgia, Fille du Pape Alexandre VI. Jule Alphonfe II, Successeur de Pie III, lui enleva Mo- 1. dène & Reggio. Léon X n'oublia rien non plus pour le chagriner; mais après la mort de ce Pape, Alphonse se saisit de Reggio, de Rubiéra, & de quelques autres Villes: il prit aussi Modène lorsque les Troupes Impériales tenoient le Pape affiegé dans le Chateau St. Ange. Après la mort de sa Femme Lucrèce, il se maria secretement avec Laure Eustochia, Fille d'une Famille Bourgeoife de Ferrare. Il eut de Lucrèce, Hercule II, qui lui fuccéda, & qui mourut en Hercule II.

1558. Hercule eut de son mariage avec Renée Fille de Louis XII, Roi de France, Alphonfe II . qui fut fon Successeur, & Louis qu'on 11. appella le Cardinal de Ferrare. Alphonse Il institua pour son héritier César d'Este; Fils d'Alphonfe d'Este Marquis de Monté: chio, qu'Alphonse I avoit eu de son mariage clandestin avec Laure Eustochia. Clément VIII prit cette occasion pour réunir le Duché de Ferrare à l'Eglife, parce qu'il prétendoit que le Père de César étant né d'un mariage clandettin, son Fils ne pou-

Céfar.

286 DU DUCHE DE MODENE. voit succéder à ce Fies. César eut Modène & Reggio. Il mourut en 1628.

15:1. Alphonfe III, fon Fils, luf fuccéda. Ce Alphonfe Prince, touché de la mort d'flabelle de Sa III. voie fon Eponfe, qu'il aimoit tendrement, fe dégouta du monde, fe fit Capucin, & mourut en 1644. Son nom de Religion é-

toit Frère Jean Baptiste.

François I fuccéda à fon Père Alphon-François I, de en 1629. Il fe fignala beaucoup dans guerres qui troublèrent l'Italie de fon tems. Il fe maria trois fois, & eut de

fon prémier mariage avec Marie Farnèle, Alphonie Alphonie IV, qui commanda plusieurs fois IV. les Armées de France en Italie, & mourut 1662. en 1662. François II n'avoit que deux ans

1662. en 1662. François II n'avoit que deux ans François lorsqu'il succèda à son Père Alphonse. Il mourut en 1694, sans laister de Postérité.

Renaud, fon Oncle, Fils de François I 1604. & de sa troisième Femme Lucrèce Barbe-Renaud. rin, avoit reçu le Chapeau de Cardinal en 1686, mais il le quitta après là mort de son Neveu. Il s'attacha à la Maison d'Autriche. En 1702 il livra Bersello aux Impériaux, mais l'année suivante les François le dépouillèrent de ses Etats. Il fut rétabli en 1706. Il avoit époufé en 1696, Charlotte Félicité, Fille de Jean-Frédéric Duc de Hanovre, Belle sœur de l'Empereur Joseph. Son Païs fouffrit beaucoup dans la guerre d'Italie commencée en 1733; il se retira à Bologne, & après la Paix de 1735 il retourna à Modène, où il mourut le 26 Octobre 1737, âgé de 83 ans.

1737. François-Marie, fon Fils ainé, lui fuccé-François- da. Ce Prince, né le 2 Juillet 1698, a épousé Charlotte-Æglé de Valois, Fille du Duc d'Orléans, Régent de France, dont il

2

De la Republique de Genes. 287
a-deux Princes & trois Princeffes. Aparie le parti de l'Efpagne en 1742, il s'est
vu dépouillé de se Etats par les Troupes
de la Reine de Hongrie (a). Mais on l'a
remis en possentier tout ce qui lui avoit
été enlevé, conformément à l'Article XIII
du Traité de Paix signé à Aix-la Chapelle
e 18 Octobre 1748.

748.

# \*\*\*\*\*

### CHAPITRE XVI.

# De la République de Gènes.

D. Quelles font les principales révolutions de cette République?

R. La Ville de Génes, après avoir été ginois détruite par Magon frère du fameux Anni rebâtie bal, & enfuite rebâtie par Spurius Lucrétius, par les Ropalla fous la domination des Romains, en puis faccafuite fous celle des Goths, jusqu'à ce que les pries Lombards, l'ayant faccagée, Charlemagne Lomen fit relever les ruines, & tant que l'Em-bards, en prier refla aux François, elle fut toujours fuite rets gouvernée par un Comte particulier.

Vers l'an 391 ou 395, les Sarazins prirent Charlema-Gènes, passèrent les hommes au fil de l'égee, & emmemèrent en Afrique les semmes 391 ou pée, & emmemèrent en Afrique les semmes 391.

Gènes, paffèrent les hommes au fil de l'é391 ou
pée, & emmemèrent en Afrique les fèmmes 391.

& les enfans.

D. En quel tems les Génois dépouillé facagée
par les 36

rent-ils leurs Comtes de toute l'autorité qu'ils razins.
avoient, pour former un Gouvernement Républicain?

R. Vers vient Ré-(a) Voyez les evènemens de cette guerre dans le publique, Chapitre XVIII du Tome III.

- - - - - Could

#### DE LA REPUBLIQUE DE GENES.

du fecours à Baudouin contre les Infidèles.

R. Vers l'an 1006. Ils établirent alors un Confeil formé des principaux Citoyens; & au commencement du douzième fiècle cette République se trouva déja si puissante sur Mer. qu'elle se vit en état d'envoyer de grands secours à Baudouin, Roi de Jérusalem, contre les Infidèles, & contribua à la prise de Césarée & à celle de Tripoli.

T125. Guerre avec les Pifans. Diverses révolutions.

En 1125 ils eurent guerre avec les Pisans au sujet de l'Ile de Corse, & ces derniers furent obligés de faire une paix honteufe.

Frédéric I, après la réduction de Milan, força les Génois de se soumettre à lui. Ce fut vers ce tems-là qu'au-lieu de Confuls, on mit à la tête de la République une forte de Magistrat appellé Podestat; mais on ne laiffa pas de revenir quelquefois aux Confuls lorsou'on s'étoit mal trouvé du Podestat qui fortoit de charge. En 1257 le Podestat fut déposé, & le Peuple donna toute l'autorité à Guillaume Boccanégra fous le nom de Capitan. A la faveur d'une nouvelle révolution, la Noblesse se ressaisit du gouvernement, & dépouilla Boccanégra de sa dignité.

des Guel-Gibelins.

En 1261 il y eut de grands troubles à Ge-Factions nes, excités par les dangereuses Factions des Guelphes & des Gibelins. Je passe ici phes & des fous filence les guerres renouvellées plusieurs fois entre les Génois, les Venitiens & les Pisans, pour en donner une juste idée il faudroit entrer dans de trop longs détails.

D. La Noblesse jouit-elle longtems de son Funefte alautorité?

du Gouver-Nobles &

Peuple.

R. On ne vit pendant plusieurs années nement des qu'une funeste alternative du gouvernement des Nobles & de celui du Peuple, jusqu'à de celui du ce qu'ils prirent enfin le Duc de Milan pour

leur

Ds LA REPUBLIQUE DE GENES. 289

De Da Barria En 1360, Calo-Jean, Empereur de Grèce, Jeur lit préfent de l'Île de Lesbos, & cinq ans après, Jaffès, de la domination du Duc de Milan, ilsehaffèrent de Jeur Ville le Gouverneur qu'il y renoit, & se choifirent un Duc qui s'obligea de payer tous les ans quatre mille ducats au Milanez.

Gènes fut enfaite déchirée par les factions Factions des Adorni & des Frégotes. Pour accorder des Adomi ces deux Familles puilfantes & rivales, la & des Fe-République fe donna à Charles VI, Roi de Boles. France. L'inconfiance des Génois ne s'accommoda pas iongrems de ce nouveau gou-

vernement.

-En 1408 ils malfarcèrent les François, & 1408, fe donnèrent au Marquis de Montferrat. Au Les Gébout de 4 ans ils fe laffèrent d'obéir à ce nois maf-Marquis, qui s'accorda avec le Duc qu'ils facrentes fe choffrent entre eux, & crenonça à toutes frañçois fes prétentions fur leur Etat. Bientôt après neut au leurs Ducs leur devirrent à charge, & ils Ducde Mij, prirent encore pour Maître le Duc de Milan, lau.

Ils ne tardérent pas à le dégouter de cette que la mouvelle domination : lis le flagrent la Gar 125 le foar nifon de la Ville & de la Citadelle , & en metrent 1458 : lis le foumirent à Charles VIII, Rolle en coetaux de Françe, entitle à Jean Duc d'Anjou. Sançais, chafférent de Gènes tous les François, & generalise en égorgérent plus de deux mille cinquens, te

Louis XI, Roi de France, ayant trans reprançois de Savone, A François Sforce Duce de Milan, read malcelui-ci se rendit mattre de Genes, qui sut tee.

affez contente de sa conduite. Après la mort de Galéaz son sils, les Génois reprirent leur liberté, & se soument encore bientôt après aux Ducs de Milan.

Un an après, c'est à dire en 1499, Louis trent sous Tome IV. N XII la domina.

#### 200 DE LA REPUBLIQUE DE GENES.

tion Fran- XII ayant dépouillé Louis Sforce, Genes rentra fous la domination Françoife. revoltent, bout de huit ans, la Populace se revolta, & font puhacha en pièces la Garnison du Château . & nis de leur rebellion, fe choifit pour Duc un Teinturier en soie

nommé Paul de Novi. Louis XII tira vangeance de cette barbarie, & les Rebelles réduits à implorer sa miséricorde, ne l'obtinrent qu'à des conditions affez dures. Paul de Novi & ses principaux complices eurent la tête tranchée, & la Ville perdit tous ses anciens privilèges. Le Roi se reserva la nomination d'un Gouverneur François de mation, & pour mieux conferver la Souveraineté qui devoit toujours appartenir à la Couronne, il ordonna qu'ils feroient ferment

de fidélité à ce Gouverneur.

Tout cela ne les empêcha point de chaffer encore en 1514 la Garnison Francoi-Ils chaffent fe, & de raser le Fort Lanterne. Ils se choila Garni-Con Franfirent Octavien Frégose, qui prit le titre de coife. & Duc ou de Doge, & s'accommoda avec Franchoififfent çois I, qui le déclara Administrateur de tout pour Doge l'Etat de Gènes pour la Couronne de Fran-Octavien. ce, à laquelle Frégose jura foi & hommage. Fregofe.

En 1521 Gènes fut prise par les Espag-1521. Gènes pri- nols, mais cette Ville fut delivrée en 1527 fe par les par André Doria. Ce fut alors qu'on sup-Espagnols, prima les noms odieux de Guelphes & de Gibelins, qui avoient caufé tant de defordres. par André La conjuration des Fiesques en 1547, les

desseins de Charlequint sur la République, 1147 1672. les divisions des Nobles en 1573, la guer-Conjutation des re qu'eurent les Génois en 1624 & en 1672 Fiesques, avec le Duc de Savoie, font des evenemens & autres remarquables, mais que nous croyons derévoluvoir fupprimer.

"Gènes fut bombardée par les François 1684. ombarDE LA REPUBLIQUE DE GENES. 291 -

en 1648. Louis XIV, fachant qu'à fon pré-dement de judice la République avoit fait un Traité Genes par d'Alliance avec l'Espagne, qu'elle faisoit les Franmême bâtir quatre Galères pour le service sois. de cette Couronne, indigné d'ailleurs de n'avoir recu des Génois que des réponfes fières, envoya le Marquis de Ségnelai avec une flotte devant leur Ville, & la fit bombarder. Une grande partie en fut ruinée & réduite en cendres. La République fe vit par-là forcée d'accepter les conditions les plus humiliantes. Le Doge & quatre des principaux Sénateurs allèrent en France faire foumission au Roi.

Après la paix d'Utrecht la République fut Les Gémile en possession de Final, que l'Empe noisachereur lui avoit vendu, & le Duc de Savoie tent Final en retira la Garnison qu'il y avoit.

de l'Empe-

Depuis cette époque les Génois ont taché reur. de vivre en bonne intelligence avec tous les Souverains; mais en 1745 le Roi de Sar-clarent daigne ayant entrepris de se mettre en pos-pour l'Esfession de Final, en conséquence d'une Con- pagne convention faite avec la Reine de Hongrie & tre le Roi, l'Angleterre, les Génois se tournèrent du de Sardaicôté de la France & de l'Espagne; firent un Traité d'alliance avec cette dernière Couronne, & joignirent leurs armes à celles de Don Philippe alors occupe à faire la conquête de la Lombardie. La guerre fut alors déclarée entre le Roi de Sardaigne & la République. La Flotte Angloife, après avoir fait d'inutiles efforts pour foudroier Gènes & quelques autres Ports de la République, alla bombarder Bastia, Capitale de l'Ile de Corfe, y causa un dommage considérable, & facilita aux Mécontens, les moyens de s'emparer de cette Forteresse.

#### DE LA REPUBLIQUE DE GENES.

En 1746 les Autrichiens se rendirent mat-1746. Les Autri- tres de Genes, mais bientôt après ils en fuchiens rent chassés. Les Génois eurent alors recours d'emparent à la France, qui les protégea & les foutint de Genes jusqu'à ce que par le Traité d'Aix-la-Chapel-& en font chaffes.

fa en 1748, ils furent remis en possession de tous les Etats, Forts, Places, Biens, Rentes & Revenus dont la République jouissoit avant

la guerre (a).

Gouvernement de Genes.

D. Quel est le Gouvernement de Genes. R. Il est entierement aristocratique. Le Doge ne fait que prêter son nom aux décrets du Grand Confeil, & il ne possède cette dignité que deux ans. On lui donne douze Sénateurs, qui lui font subordonnés avec titre de Gouverneurs. Toute l'autorité de la République réfide dans le Grand Confeil. composé de quatre cens personnes.

D. Quels font les revenus de l'Etat, & quelle est la source des richesses des habinus.

tans?

R. Les revenus de l'Etat font fort peu. de chose, & les meilleurs appartiennent à l'Ordre Militaire des Chevaliers de St. George, institué par l'Empereur Frédéric IV. La Noblesse & les Marchands possèdent des richesses immenses. Il y avoit dans la Banque avant la dernière guerre des sommes considérables, que les Familles riches des Etats voifins y mettoient en dépôt, & que les Banquiers faisoient continuellement circuler.

D. Quels

(a) On trouvera les évènemens de cette guerse. & les motifs qui porterent les Génois à l'entreprendre, dans le Tome III, Chapitre XVIII pag. 551, 553, 564, & faire de cet Ouvroge. y a encore quelques autres détails dans le Chapitre suivant de l'1le de Corfe, D. Quels sont les intérêts de la République de Gènes?

R. Ce qui s'est passé dans la dernière guerre, ne prouve que trop combien les Génois ont à craindre des entreprises des Cours de Vienne & de Turin; ils cuffent infailliblement succombé si les Troupes combinées de France & d'Espagne ne les eussent puisfamment fecourus. Don Philippe ayant obtenu un Etablissement fixe en Italie, la République ne fauroit entretenir une union trop étroite avec ce Prince, parce qu'il pourra toujours, en cas de besoin, la défendre contre les attentats de ses Voisins. Mais quelque parti qu'elle prenne, elle courra presque toujours de grands rifques, fur-tout en tems de guerre, parce qu'il lui sera alors difficile d'observer une exacte neutralité. Les mefures qu'elle doit prendre, doivent dépendre des circonstances où elle se trouve. En général, elle est intéressée à vivre en bonne union, non-feulement avec fes Voifins, mais fut-tout avec les Cours de Vienne & de France, & avec les deux grandes Puissances maritimes, l'Angleterre & la Hollande.

## \*\*\*\*\*

#### CHAPITRE XVII.

#### De l'Ile de Corfe.

D. L'ille de Corse n'appartient-elle pas A qui l'île de Corse aux Génois?

R. Oui, & même depuis très longtems.

D. Quelles font les principales révolu- ses revo.

N 3 tions lutions.

DE L'ILE DE CORSE

tions arrivées dans cette lle ?

R. Après avoir été possédée alternative. ment par les Etrusques, les Carthaginois. les Romains & les Sarrazins, Hugues Colonne, à la follicitation du Pape Etienne IV, en entreprit la conquête, aidé de quelques autres Nobles Komains. Hugues se fit appeller Comte de Corfe. Les Sarrazins foumis, l'île fe peupla infensiblement de Chrétiens. Après la mort du Comte Henri, un des Successeurs de Hugues, les Nobles établirent une espèce d'anarchie, & tiranniserent le Peuple.

La Corle donnee

Après bien des troubles, le Pape Urbain II donna en 1091, la Corfe aux Pifans, aux Pifans comme un Fief. Les Pifans gouvernerent par Urbain l'Ile avec fagesse, la rendirent florissante & paifible.

Les Gébliffent dans l'ile.

Vers le commencement du douzième siècle les Génois s'établirent dans la Piève ou Paroiffe de Valle , & harcelèrent ceux qui étoient attachés aux Pisans. Un siècle se balla dans cet embaras. Les Génois donnérent le titre de Comte de Corfe à Sinucello un des descendans du Comte Henri, lequel fut reconnu Gouverneur Général de Corfe en 1264. Ce ne fut après cela que troubles & divisions dans l'Ile.

\$1(0-1736 Revoltes de, Cor-

Le Peuple opprimé se sit un Chef nommé Sambuccio en 1359; mais celui-cin'ayant pu fe maintenir, se donna aux Génois qui envoyèrent dans l'Ile Jean Boccanégra pour Gouverneur. Henri de la Rocca s'étant fait Comte de Corfe, enleva aux Génois plusieurs places. Après sa mort, arrivée en 1401 , deux Partis , les Ronges & les Noires , diviserent l'Ile. Les Corles se voyant traités durement par les Génois se revoltèrent. plufieurs fois; & entin en 1729 ils prirent les armes pour fecouer le joug fous lequel ils gémiffoient depuis il longtems. Comme l'Empereur avoit alors quelques Troupes en Italie pour y traverfer l'infallation de l'Infant Don Carlos, les Génois en demandèrent quatre mille hommes pour les envoyer en Corte contre les Rebelles. Ce nombro de Troupes ne fuffifant pas, on fut obligé de l'auguenter. On en vint à un accommodement, & le 5 Juin 1733 les Impériaux quittèrent l'Ile. Les troubles ne ceffèrent pas pour cela. La guerre continua pendant

les années 1734 & 1735. Enfin le 15 Mars 1736 on vit arriver au 1736. Port d'Aléria le Seigneur Théodore, ou Théodore, Baron de Neuhoff, qui fut reçu des Corfes Baron de comme un Libérateur que le Ciel leur en effrecu des voyoit. Ce Baron, d'une famille du Cointé Corfes de la Marck, avoit couru en divers Etats comme de l'Europe. Né en Allemagne, élevé en leur Libé-France, il avoit été en Portugal, delà en Espagne, & d'Espagne en Italie. Se trouvant à Livourne, il y vit le Chanoine Orticone, en qui les Corses mécontens avoient une grande confiance. Comme il avoit fervi, & que c'étoit d'ailleurs un homme de tête & de main, plein de ressources & d'ambition, & disposé à risquer sa vie, il parut au Chanoine un excellent Suiet pour les

Corfes, & le leur envoya.

A l'arrivée de Théodore, tout courut à 11 effrelui. Après avoir formé quelques Compa connu Rol
gnies, nommé les Chefs qui devoient com
de Corie,
mander, & diffribué les armes qu'il avoit l'artic
fait mettre dans fon Vaisseau, il affembla
mens,
toutes les Familles, & leur fit jurer entre
elles une amitié inaltérable, sous peine de-

4 mor

mort pour quiconque la romproit. Le 15 d'Avril 1736 fes nouveaux Sujets le couronnérent. Ils le menérent en pleine campagne, l'élevèrent fur leurs épaules, & le proclamerent Roi. Il reçut leur ferment de fidélité. Il donna des Titres de Comtes & de Marquis, infiitua l'Ordre de la Délivrance. accorda la liberté-de conscience, & réduifit les Génois à n'avoir plus dans l'Ile quela Bastia & quélques autres Forteresses, qu'il tenoit même bloquées. Enfin après-avoir fait plufieurs beaux réglemens, il affembla tous les Chefs, & leur déclara la résolution qu'il avoit prife d'aller hâter lui-même les fecours qu'il leur avoit promis. Le 14 Novembre il fe déguifa en Abbé, & paffa à Livourne, où il disparut.

Sa-tête fut mise à prix par les Génois en 1737. On ignoroit 'ce qu'il étoit devenu. lorfqu'on apprit qu'ayant paffé à Turin ; mife à prix par les Gé- il s'étoit rendu à Paris, d'où il étoit vent nois. Il est en Hollande par la Normandie. Des Creatrêté à anciers le firent arrêter à Amiterdam. & é-Amftertant forti de prison, il sit partir pour son lle quelques Bâtimes chargés de provisions.

dam.

En 1738 la France envoya en Corfe le Comte de Boiffieux avec quelques mille Les Franhommes pour y rétablir la paix & la trancois arrivent dans quilité. La Négociation étoit déja entamée l'1le & en lorfque le Baron de Droft Neveu du Roi font fortir Théodore, arriva dans l'Ile; & au mois de Septembre Théodore y aborda lui-même a-Theodore qui y etoit vec des armes & des munitions. Les me-

kentre. naces du Comte de Boiffieux les en fit fortir l'un & l'autre.

Ce Comte mournt à la Bassia en 1739, avant que d'avoir pu entierement pacifier les troubles. Le Marquis de Maillebois, qui quis de Maillebois

lui fuccéda, fut plus heureux. Il founit facede en l'île par fa prudence & fa valeur , & s'îl ne Contede réduifit pas tous les Mécontens, il les em noifieux pêcha du moins de troubler davantage la tranquillié.

En 1745 les Anglois bombardèrent la 1745-1746. Baflia, & furent favorifés dans leurs entre la bibliographic prifés par les Mécontens de l'Ille qui s'en dée parles emparèrent. L'amée fuivante les Rebelles, Anglois, et de San Fiorenzo, Ville maritime dans la partie feptentrionale de l'Ile; mais ils en furent chaités peu de tems, après.

Le Roi de Sardaigne, à qui les Cortes Dédardine Rebelles avoient fait demander du fecours ens dus par le Colonel Dominique Rivarola, & par en et de les Capitaines Paul-François Sarri & Ange. La Reine Lo François de Bonis, de la même Nation, de Honprolita volontiers de leurs avances, & leur grie en fadéclara que non feulement il leur fourniroir veu des les fecours qui dépendroit de lui, mis qu'il employeroit encore tous (es foins pour porter fes Alliés à les protéger & à les delivrer du joug tirannique des Génois. La Reine de Hongrie fit une Déclaration à peu près femblable.

Cette démarche engagea le Roi de France à faire publier une contre-déclaration, sir Le Roi de gnée à Verfailles le 9 Avril 1746, laquelle France seportoit, " que son intention étoit de maintenir, par tous les moyens convenables, seveu des "l'Autorité légitime de la République de centre les " Cènes, & de contribuer le plus promp- géelles, " tennent & le plus efficacement qu'il servir de " possible à rétablir la tranquilité, l'ordre " & la subordination dans l'Ile de Corfe.

La République de Genes, fe voyant ap Manifette puiée par la Cour de France, publia in Ma des Génois N 5 ni au fujet

des deux Patentes. ne de Hongrie & du Roi de

nifeste au sujet des deux Patentes de la Reine de Hongrie & du Roi de Sardaigne, dans de la Rei- lequel elle employa une manière toute nouvelle de réfuter. Bien loin de vouloir regarder ces deux pièces comme émanées des Samaigno. Cours de Vienne & de Turin, la République prit le parti de les confidérer, plutôt comme l'ouvrage d'esprits turbulens & malintentionnés, qui abufoient du nom respectable de la Reine de Hongrie & de celui du Roi de Sardaigne. L'objet de ces Patentes . disoit la République, elt st scandaleux, & les termes qu'on y emploie, si peu mesurés, qu'elle n'a pu y reconnotire le file d'aucune Cour de l'Europe. Elle ajoutoit que l'obligation où elle se trouvoit de défendre sa liberté & ses Etats contre les dangers auxquels ils étoient exposés, & contre les atteintes dont ils étoient menacés par le Traité de Worm, suffisoit pour justifier la conduite qu'elle avoit tenue; & qu'à l'égard des Peuples de l'Ile de Corfe, les graces réitérées qu'elle leur avoit accordées en différentes occasions, faisoient voir l'insuffisance. de tout ce qu'on alléguoit de contraire.

ons faites quis de Curfay.

Pour porter les Corfes à rentrer dans leux Prepoliti- devoir, le Marquis de Curfay qui commandoit dans l'Ile les Troupes Françoifes, les aux Corfes invita de se rassembler à Bigaglia pour les par le Mar- instruire des propositions qu'il avoit à leur. faire. L'Assemblée ayant été formée, il leur rappella l'intérêt que le Roi de France avoit pris à leur tranquilité, & les soins que Sa Majefté Très Chrétienne s'étoit donnés pour leur affurer un bonheur permanent, fur les fondemens solides du devoir des Sujets envers leurs légitimes Souverains, & de l'attention convenable que devoit avoir la Répupublique de Gènes à les maintenir dans lesdroits & les privilèges, dont ils demandoient que la posseision leur sût confirmée.

La force des raifons qu'il employa pour Les Rebelles persuader, produisit un effet qui surpas- les laissent fa ses esperances. Ils s'en remirent pour la décision leurs griefs à l'entière décision de Sa Maje griefs au sté Très Chrétienne, promirent d'observer Roi de inviolablement ce qu'Elle trouveroit à pro-France. pos de leur prescrire: & pour donner des preuves de la fincérité de leurs dispositions, les Chefs des Rebelles vinrent de leur propre mouvement remettre le commandement entre les mains du Marquis de Curfay, & lui livrèrent même la Forteresse de St. Pélégrino, qui avoit toujours été en leur pouvoir. Cette folennité fut accompagnée d'acclamations rélitérées de vive le Roi de France.

Dans une Assemblée tenue à Corte le 14 1749.

Mars 1749, & laquelle le Marquis de Assemblée
Curs'ay présida en qualité de Plénipotential: fonce à
re de Sa Majetlé Très Chrétienne, il fut ar.

Corte,
rété que les Mécontens choisiroient quinze
Députés d'entre eux, afin de régler avec le
Commandant François tout ce qui concernoit le rétablissement de la tranquilité de

l'Ile.

Les conférences entre le Marquis de Cur- Conférenciay & les Députés se tinrent à St. Fiorenzo ce tentes fur la fin d'Avril & au commencement de à sf. Fio-Mai. Dans le Difcours que le Plenipotentiaire François leur adreffa, il les exhorta à ètre obéffins au Roi, à lui marquer une fou-million fans referve, & à lui donner des preuves non équivoques de leur devouement.

Les Procureurs des Pièves ou Commu-

rent d'O nautés ayant été invités de le trouver le 6 ettà de Mai au Couvent d'Oletta, ils s'y rendirent au nombre de foixante & douze. Le Marquis de Curlay, qui s'y étoit transporté, tacha de leur faire comprendre que leur propre intérêt demandoit, qu'ils reflaffent fous l'obélifance de la République de Genes, & que cette condition ne portoit aucur préjudice à leur bonheur & à leur tranquillét, puifque les François continueroient de commander dans. I'lle, & qu'ils partageroient le commander dans de leur content le commander de leur de leur le content le commander de les Cortes.

Ces raifons expólées avec cette éloquence perualive dont le Marquis de Curlay posiéde le talent, ébranlèrent les Procureurs, qui parurent les avoir goutées. Mais ils infillèrent fur-la condition expreffe de devoir être regardés, non comme Sujets immédiats de la République de Gênes, mais comme Peuples conventionnés ; ajoutant, que leur refpect de leur vénération pour le Roj-de France, étoient-fi grands, que c'étôit l'unique motif qui les portoit à le relécher de la réfolution qu'ils avoient prife-de plutôt tout factifier, que de renter-fous l'ancienne domination.

Dans la féance du 7 Mai on demanda aux Procurcurs des Pièves, fi les Peuples de l'Île écofent faitsfaits du Commandement que le Marquis de Curfay exerçoit au nom du Roi de France, & s'ils défroient qu'il eontinuât d'en être chargé. Ils s'écrierent tous que la Nation le fouhaitot avec inflance, & ils condonnément un Acte autentique.

Difeours
du Mar par, un Difeours ; dans lequel il leur dit
entre autres ce qui fuit. , Le bonheur de
Curlay. , votre fituation ne dépend plus que de

, vous.

vous. Vos armes vous ont rendus invin-, cibles à vos Ennemis; mais vous pouvez , être vaincus par les cabales. Vos defu-, nions vous avoient perdus. Sovez desormais réunis, & vous serez au dessus des , craintes. Ce grand Roi, ennemi de l'op-" pression, qui s'emploie à assurer votre fé-" licité, ne veut faire d'autre conquête sur , vous, que celle de vos cœurs. Et puif-,, que ce font vos armes qui vous ont ili lustrés, il vous les laisse pour conserver la iustice. Envain a-t-on cherché à anéan-"tir votre confiance envers un Père, & en-" vers ceux qu'il employoit pour vous dé-, fendre. L'expérience vous a fait voir , " que je fuis venu auprès de vous, non comme feroit une Ministre d'injustice, mais , comme le promoteur de vos fortunes. Que l'union , la concorde soient donc " l'objet de tous vos foins. Et pendant que , vos cœurs feront les ôtages de votre fidélité, vos Places en feront les garantes.

En conféduence de l'Accommodement Demandes proposé par le Marquis de Cursay, mais faites par dont on ignore les conditions, les Mécon-tens, tens demanderent qu'on leur accordat certains articles, dont voici les principaux. 1. Que tous les Juges & les Evêques de Corfe devroient être originaires de cette lle, tant du côté paternel que du côté maternel, & qu'ils devroient avoir eu leur domicile en Corfe depuis un fiècle; 2. que l'on rétablit les Salines, ou que l'on donnât au Peuple la permission de les rétablir; 3. que tous les Biens confisqués, y compris ceux qui l'avoient été à la Bastia, sussent rendus aux anciens Possesseurs; 4. que Mr. Mariotti, Evêque de Calvi, détenu prisonnier par la N 7

République, fût remis en liberté; 5. que l'on relachat tous les Prisonniers faits pendant la guerre, aussi bien que les Corses quit avoient été condamnés aux galères, pour avoir déferté des Troupes Génoifes ; 6. que les Insulaires ne fussent point desarmés, qu'on ne les obligeat point à donner des Otages ... & que les taxes qu'ils n'avoient pas payées: à la République depuis vingt-ans, leur fus-

Tel est encore en 1750 l'état des affaires.

Etat actuel de Corfe, auxquelles Mr. de Curfay, & Mr.

fent remifes.

des affaires Chauvelin, Envoyé Extraordinaire du Roi de. France auprès de la République de Gènes. continuent de travailler, fans que l'on puisfe savoir quel sera le sort des habitans de. cette Ile, qui témoignent toujours beaucoup. de répugnance à rentrer fous la domination. des Génois. Un avantage bien réel que les Corfes ont obtenu. c'est la tranquilité dont ils jouissent, & qu'ils n'avoient jamais éprouvée auparavant. Ils la doivent aux foins de Mr. de Curfay, qui fait exercer dans l'Ile la plus févère justice contre les Voleurs les Bandits, & les Perturbateurs du repospublic.

Langue des Corfes.

D. Quelle est la Langue des Corses? R. C'est un mêlange du Grec. de l'Italien, de l'Espagnol, du François, & autres. Langues des Peuples voifins.

Leur caractere.

D. Quel est leur caractère?

R. On les accuse d'être vindicatifs, irréconciliables, superstitieux, paresteux, ignorans. D. Combien ontils d'Evêques ?

Nombre de leurs Evêques.

R. Ils en ont cinq, favoir, d'Aléria. d'Ajazzo, de Calvi, Suffragans de Pife, de Nebio, aujourdhui San-Fiorenzo, de Mariana & d'Accie, Suffragans de Gènes.

CIIA .

#### \*\*\*\*\*

# CHAPITRE XVIII.

#### De la République de l'enise.

D. OUelle est l'origine de la Républi- Origine que de Venise, qui tient déja des Venidepuis longtems un rang si distingué entre tiens. les Souverainerés de l'Europe?

R. Vers le milieu du cinquième siècle les Huns, les Gépides, les Offrogoths & autres Nations-barbares, s'étant jettés fur l'Italie, les Peuples le réfugièrent dans les La-

gunes, & dans les autres lles de la Mer Adriatique; ils s'établirent d'abord à Rialto, & neuplèrennt ensuite toutes les autres petites Iles d'alentour, jusqu'au nombre de 72. On prétend qu'ils se choisirent alors des Tribuns.

Tribuns pour Chefs, & que chaque lle étoit une petite République indépendante. qui n'obéilloit qu'à ton Tribun particulier. En bâtiffant des ponts de communication, il ne se forma dans la suite, de toutes ces Iles, qu'une seule Ville, qui porte aujourdhui le nom de Venise. Tel fut le prémier. érat de la République.

D. L'autorité des Tribuns dura-t elle long-

Rialto.

tems? R. Elle dura jusques vers la fin du VII Anafesto, siècle. On élut alors un Duc ou Doge, qui pue ou fut Paulucio Anafelto, auquel fucceda An- Doge. gelo Participatio, qui établit sa résidence à

La République s'agrandit infenfiblement. Comment Dans la Repu304 DE LA REPUBLIQUE DE VENISE.

agrandie.

blique s'est Dans le dixième siècle, sous le Doge Piétro Orféolo II , non feulement les Venitiens jouirent librement de tout le commerce de l'Empire Grec, de la Syrie, & de l'Egypte; maisils gagnèrent encore une affez vaste étendue de païs, le long des Côtes de la Mer. «Sous le Doge Doménico Michiéle, ils envoyèrent du secours à Baudouin II, Roi de Jérusalem, & contribuèrent le plus à la prise de

Tyr d'où l'on chassa les insidèles. Le Schisme, qui se forma sous le Pontisi-

veraincté de la Mer Adriati- -

cat d'Alexandre III, les engagea dans une guerre qui les couvrit de gloire. S'étant déclarés en faveur de ce Pontife contre l'Empereur Frédéric Barberoufe, la flotte de ce Prince fut défaite, & fon fils Otton avant été fait prisonnier, se trouva réduit à donner les mains à un acommodement honteux. On prétend qu'en reconnoissance de ce bienfait, Alexandre donna au Doge Sébastiano Ziani & à la République, la Seigneurie de la Mer Adriatique, dont elle s'attribue encore aujourdhui la Souveraineté. · Les divisions qui troublèrent la Famille Impériale de Constantinople, sur la fin du douzième fiècle & au commencement du fiècle fuivant, contribuèrent beaucoup à l'agrandissement de la République. Baudouin . Cointe de Flandre avant été proclamé Empereur de Grèce, abandonna aux Venitiens Modon, Coron, Durazzo, Corfou, & la plupart des autres Iles de la Mer Adriatique & de l'Archipel. Ils joignirent bientôt à ces

Et de diverles 1les.

Les Venis aquifitions celle de Candie. tiens fo déclarent contre l'Empereur Frédéric II.

Toute l'Italie ayant été troublée par les brouilleries qui survincent entre Frédéric II & Grégoire IX, les Venitions se déclarèrent en faveur de ce Pape. Piétro Tiépolo, fils

DE LA REPUBLIQUE DE VENISE. 305. de leur Doge, futbattu, fait prifonnier, & mis à mort par les ordres de l'Empereur.

En 1256 les Venitiens s'atant brouillés 1256avec les Génois équipèrent une Flotte. dont ils donnèrent le commandement à Laurent Tiépolo. Ce Général attaqua les Genois. Génois qui perdirent vingt cinq Galères. La guerre fe ralluma en 1280. Les Génois .. eurent alors de l'avantage; ils prirent cinq

Galères fur les Venitiens.

En 1310 on vit éclore une conspiration qui penfa avoir de facheuses suites. Baja- Conspiramonte Tiépolo, voulant se vanger de ce tion de .. que le Dogat avoit été refusé à son père, Tiepolo. résolut d'attaquer l'Hotel de Ville, & d'y égorger le Doge & les Sénateurs qui s'y trouveroient avec lui. Cette affaire alla fort loin. Tout ce qu'on put attraper des Complices de Tiépolo fut décapité ou pendu; la maison de l'iépolo fut rasée, & le Palais de Marco Quirlni changé en boucherie. C'est à cette occasion que fut éta-Etablissebli le formidable Conseil des Dix pour fai-ment du re une exacte recherche des Criminels, & Confeil leur infliger, des peines proportionnées l'attentat.

En 1336 il s'alluma une guerre entre les Venitiens & les Scaligers, ou Seigneurs de Guerre enla Maison de l'Escale, qui tenoient alors nitiens &c. fous leur domination Verone, Padoue, Vi-les Scalicenze, Parme, Bergame, Luque, &c. Au gers. bout de deux ans les Seigneurs de l'Escale furent obligés d'acheter la paix à des condi-

tions honteules.

La guerre recommenca en 1350 entre les 1350. Venitiens & les Génois, & ne fut terminée avec les qu'en 1354.

Ce fut dans ce tems-là que le Doge Ma-Doge dérino capite.

no De la Republique de Venise, rino Faliéri fut décapité pour avoir confpiré contre les Nobles. Quelques uns de les Complices furent envoyés au gibet.

1357. Sous le gouvernement de Jean Gradénigo, Démetlé à Venife eur des affaires à démèter avec Louis rec Louis, Roi de Hongrie, pour la Dalmatie. La paix fe Roi de-Hongrie, fien 135,7au desavantage de la République. Revoite de Candie fe revolta fous le Doge Laurens Candie. Celfi, & on eut bien de la peine à la faire

andie. Celfi, & on eut bien de la peine à la faire rentrer dans fon devoir. André Containi força les Seigneurs de Padoue à faire la paix. Il eut auffi des démèlés avec Léopold Duc d'Autriche & avec les Génois. Son Succeffeur L'Ile de Michel Morofini réduifit l'Ile de Ténédos

L'île de Michel Morofini rédufit l'Île de Ténédos réduite. fous l'obéffance de la République. Antoine Venier, créé Doge en 1383, fit

1433. alliance avec Galéace Vicomte de Milan, Diversevè-contre les Carrara, Seigneurs de Vérone & nemens. de Padoue. Il affilta l'Empereur Emanuel

de Padoue. Il attità i Empereur Emanuet contre les Turcs. Michel Steno, qui lui fuccé, da en 1400, remporta une grande victoire contre les Génois, avec lesquels la République étoit entrée en guerre. Les Carrara furent vaincus, & perdirent Vérone & Padoue. La puiffance de la République fut confidérablement augmentée fous le gouvernement de Francois FoCari, devenu Doge en 1421.

Guette avec les Turcs. Ce fur fous Christophie Moréson ou Morosini, élu Doge en 1464, que les Turcs déclarèent la guerre à la République. Les Venitiens sirent tous leurs efforts pour repouller un Ennemi si redoutable, mais découragés par les pertes continuelles qu'ils faisoient, ils conclurent enfin la paix sous le gouvernement de Jean Mocénigo. On convint que les Turcs garderoient Scutari en Albanie, Ténaro dans la Morée, & l'ille de Lemnos. Les mauyais succès de

DE LA REPUBLIQUE DE VENISE. 307 cette guerre furent bien réparés par l'aquisition de l'île de Végia en Dalmatie, & de celle de Chypre dont ils eurent la Souveraineté.

Après une guerre de quatre ans avec Et avec le Hercule Duc de Ferrare, ce Prince fut Puc de

contraint de leur céder Rovigo & le Polésin.

Les Turcs ayant rompu la paix avec la République sous le gouvernement d'Augus. Nouvelle tin Barbarigo, Bajazet II prit Lépante, guerre a-Modon, Coron, & quelques Villes de la Turcs. Morée, qu'il garda par le Traité de paix. & les Venitiens conservèrent Céfalonie.

Après la mort du Pape Alexandre VI, les villes que Venitiens voyant son Fils naturel César les Veni-Borgia, Duc de Valentinois, hors d'état tiens de feur résister, le dépouillèrent des Villes à César de Rimini. de Faenza, & de quelques Borgia.

autres. Jules II , Successeur d'Alexandre , se Ils se broubrouilla avec la République, parce qu'elle illentavec refusoit de lui restituer ces Places. Il for-perces ma la Ligue de Cambrai, où entrèrent l'Em-qu'ils font. pereur Maximilien, le Roi de France, celui d'Espagne, le Duc de Ferrare, & le Marquis de Mantoue. La plupart des Etats de Terre-ferme furent alors affujettis aux Ennemis de la République: Venise & Trévife furent les deux feules Places qui leur restèrent. Ils eurent le bonheur de regagner dans la fuite ce que le mauvais fuccès de cette guerre leur avoit fait perdre. On prétend que cette guerre couta plus de cinq

millions de Ducats à la République. En 1537 Sultan Soliman déclara la guerre aux Venitiens, & les dépoliéda de 14 Guerre rui-Iles de l'Archipel. Chio, Pathmos, Egi-les Tucs. ne, Nio, Stampalie, & Paros furent de ce

308 DE LA REPUBLIQUE DE VENISE. nombre. Il conquit auffi Nadin & Laurano en Dalmatie. Pour avoir la paix il fallut ceder aux Turcs Malvafia & Napoli de Romanle, avec les 14 lles Nadia & Laurano.

Laguerre ment de Pierre Lorédano, élu Doge en fe rallume.

1567. La Ligue, que firent les Venitiens avec le Pape Pie V, & Philippe II Roi d'Efpagne, ne put empécher que les Infidèles ne fillent une defecnte en Chypre, & né priffent d'alfaut la Ville de Nicofie.

Bataille de Lépante.

La fameuse bataille de Lépante, qui se donna en 1571, sur avantageuse aux Venitiens & à leurs Alliés. Ils prirent aux Turcs 130 Galères, & en brulèrent ou coulèrent à fond go, ils typereptipus de 30 mille hommes, en firent cinq mille prisonniers, & délivrèrent 20 mille Chrétiens de l'éclavage.

L'Ile de Chypre abandonnee aux Turcs.

Par la paix qui se sit en 1573 les Veniciens abandonnèrent aux Tures Ille de Chypre, avec Dulcigno & Antivari dans la Dalmatie. Sébathen Venier, principia Auteur de la vidorie de Lépanie, fut fait Doge, sn. 1577 d'une commune voix, après la mort de Louis Mocénigo.

La République mite en Interdit par ' Paul V. La République jouit d'une affez grande tranquiliré jusqu'au commencement du sêt-cle suivant, qu'elle se brouilla avec le Pape Paul. V, homme turbulent, & qui s'ét-coit mis en étre d'abaisser tous les Porentats de l'Europe. Les Venitiens avoient fait emprisonner deux Prêtres pour des crimes enormes, & la justice venoit de faite mourir un Chanoine, convaineu d'avoir forcé une fille d'onze ans, & de l'avoir ensiète égorgée. Rome regarda l'emprisonnement des

DE LA REPUBLIQUE DE VENISE: 309 des ups & le supplice de l'autre comme une violation des Immunités Eccléfiaftiques. & demanda aux Venitiens la caffation des Décrets, & le transport des Prisonniers, du Tribunal féculier, à celui de leur Juge naturel, c'est-à-dire, à son jugement. La République avant refusé d'obéir le Pape la mit en Interdit. Cette démarche de la Cour de Rome ne lui fervit de rien; les Venitiens méprifèrent la foudre qu'on venoit de lancer contre eux. Le Cardinal de Joycuse accommoda ce différend, & la République vit sa liberté triompher des entreprises de ses Ennemis.

Cette affaire fut suivie du démêlé qu'eu- Démêlé arent les Venitiens avec l'Archiduc Ferdi-vec l'At-. nand, à l'occasion des Uscoques. Ces Us chiduc Fercoques étoient des fugitifs, ou plutôt des dinand à Pirates & des Voleurs, qui se retirant des des Usco-Places que les Turcs avoient prifes dans la ques, espès Dalmatie, s'étoient établis à Segna & aux ce de Piraenvirons, sous la protection de l'Autriche. tes. Ces Corfaires prenoient tous les Vaiifeaux qu'ils pouvoient, quelque Pavillon qu'ils portassent. On en fit envain des plaintes à l'Archiduc. Les Venitiens en firent pendre autant qu'ils en prirent, & il furent obligés d'en venir à une guerre ouverte pour se faire rendre justice. La paix se conclut enfin : il fut arrêté que les Barques des Uscoques feroient brulées, & que la plupart d'entre eux feroient transportés à Carlitadt & en d'autres Villes frontières, loin de la Mer.

Ce fut presque dans le même tems que conspira-tion de Venise se vit exposée à un extrême danger l'Ambassapar la conspiration de l'Ambassadeur d'Es-deur d'Espagne, Alphonse de la Guéva, Marquis de pagne dé-Bedmar, du Duc d'Ossune, Viceroi de Na couverte.

140 DE LA REPUBLIQUE DE VENISE. ples, & de Pierre de Tolède, Marquis de Villefranche, Gouverneur de Milan. On devoit mettre le feu à l'Arcenal & à la Ville en plusieurs lieux à la fois, & faire entrer. à la faveur de la confusion que cet incendie exciteroit, des Troupes choisies que le Viceroi de Naples devoit envoyer à propos. On ne fut averti de cette conspiration que la veille du jour qu'on devoit l'exécuter. L'Ambassadeur se sauva à Milan. & les complices de son entreprise, dont on se put saisir, eurent le chatiment qu'ils mé-

Guerre longue & Canglante avec les Tutes.

ritoient. En 1645, fous le gouvernement de Francois Molino, les Venitiens entrèrent de nouveau en guerre avec le Turc. La Flotte Ottomane s'étant mise en mer, tomba tout à coup sur Candie, s'empara d'abord du Fort de St. Théodore, & ensuite de la Canée, après un fiège de deux mois. Cette guerre fut longue & fanglante. Les Turcs prirent enfin la Capitale de Candie après un fiège de deux ans & demi; mais ils y perdirent environ foixante & dix mille Soldats, & trente mille tant Paifans qu'Efclaves employés pour les travaux. On fit L'He de monter la perte des Affiegés à vingt neuf mille huit cens hommes. Par la paix qui se fit, toute l'Ile de Candie, excepté quelque places, fut abandonnée aux Turcs.

Candie abandonnée aux Turcs.

1684. Autre guerre avec les Inadeles.

Cette paix fut observée jusqu'en 1684, que les hostilités recommencèrent. Les Turcs ayant levé le siège de Vienne, le Doge Antonio Giuttiniani voulut profiter de leur disgrace & de leurs mauvais succès. On leur enlevà la Morée, & on remporta fur eux d'autres avantagés. Pour immortalifer la mémoire de François Morofini, le

DE LA REPUBLIQUE DE VENISE. 311 Sénat lui fit ériger une Statue de bronze, & après la mort de Giustiniani il fut élevé à la qualité de Doge.

La paix ne se fit que le 16 Janvier 1699, 1699.

4 Carlowitz, Village sur le Danube près de Paix de Péterwaradin. Une des conditions de cette Carlowitz-paix sit que les Venitiens demeureroient. 

a possible avoient agné dans s'

la Morée.

La République cut le bonheur de jouir racfioidré d'une grande tyanquilité au milieu des trou-fementenbles dont l'Europe fut agitée au commen tela Récement de ce fiecle à l'occafion de la Suc-publique & ceffion d'Elpagne. Il est vrai qu'il parut une espèce de rupture entre elle & la Cour de France, mais l'affaire n'eut pas de grandes fuites, & on on demeurs dans les termes d'un fimple refroidiffement.

Il fallut en 1715 recommencer une nouvelle guerre avec les Turcs, qui allégué
rent, entre autres moifs de leur rapture, rarce les
que la République n'avoit pas obfervé com
ranci falloit, ni les Traités, ni les Capitu Morce.
lations. Le Pape & les Chevaliers de Malthe joignirent leurs forces à celles de la
République; mais ils ne purent empêcher
la perte de la Morée, & les Venitiens n'en
auroient pas été quittes pour fi peu, fi l'Empereur n'eût fait une puillante diversion, en
envoyant ses Troupes en Hongrie contre
ces Inidéles.

La paix se fit à Passarowitz le 21 Juillet Paix de Passaro, 1718. Depuis cette époque la République farowitz, arowitz, avoité avec soin de prendre part aux guerres

de fes voifins.

L'affaire du Patriarchat d'Aquilée , fur 1750. venue en 1750, donne lieu de craindre que Affaire du la République ne se brouille avec la Cour de d'Aquilee. Rome. D. Quels 312 DE LA REPUBLIQUE DE VENISE ...

D. Quels font les Revenus de la Répude la Ré- blique?

publique. R. On prétend que ses Revenus affurés montent à plus de dix huit millions de livres de France.

D. Quelles font ses principales forces?

R. C'est la Marine. Elle peut armer en très peu de tems plus de quarante Galères, & quantité de Galéasses & d'autres Vaisseaux. Il y a dans fon Arcenal une quantité prodigiente d'armes, que l'on tient toujours

prètes pour le befoin. D. De qui dépend le Gouvernement? R. De la Noblesse. ment.

D. Qu'entendez-vous par la Noblesse Ve-Nobleffe nitienne? Venitien-

R. L'entens par - là ces Familles que le Doge Pierre Gradénigo appella pour composer le Grand Conseil, auxquelles on en ajouta trente autres qui étoient distinguées par leurs fervices, & foixante & dix autres qui achetèrent la Noblesse durant la guerre de Candie. Il y a aussi des Maisons étrangères qui ont le titre de Nobles Venitiens.

Le Chef ou Doge.

Intérêm

les Turcs.

nc.

D. Quel eft le Chef de la République? R. Cest le Doge, auquel on donne le titre de Sérénité. Il n'est regardé que comme le prémier Citoyen d'une République libre, étant foumis, comme le dernier des Sujets, à toute la févérité des Loix. pension est d'onze mille trois cens écus.

D. Quels font les véritables intérêts des Venitiens à l'égard des Puissances étrandes Venitiens avec gères?

R. Comme le Turc est le voisin le plus redoutable des Venitiens, ils doivent éviter, autant qu'il est possible, tout sujet de rupture avec lui DE LA REPUBLIQUE DE VENISE.

luf. D'ailleurs leur commerce de Turquie leur rapporte des fommes confidérables & ils font par conféquent intéressés à éviter une guerre qui ne peut que leur être desavantageuse. Mais en cas de guerre avec les Turcs, ils doivent appeller à leur fecours & l'Empire & l'Empereur, qui font eux-mêmes intéressés à empêcher que les Infidèles ne s'agrandissent aux dépens de la République.

Dans l'état où font aujourdhui les affai- Avecl'Em. res, tant en Allemagne qu'en Italie, les Ve. pereur. nitiens n'ont pas beaucoup à craindre de l'Empereur, mais s'il devenoit trop puisfant, il pourroit un jour faire revivre les anciennes prétensions de l'Empire sur Padoue,

Trévise, Vicenze, Vérone, &c. (a). Les nouvelles conquêtes de la Maison de

Bourbon en Italie pourroient bien causer de Maison de la jalousie aux Venitiens, parce qu'il est de leur intérêt qu'il y ait un juste équilibre entre cette Maison & celle d'Autriche.

La figure que fait le Roi de Sardaigne Avec le en Italie doit le rendre respectable aux Roi de Sar-

Venitiens; & ce Prince de fon côté est in daigne. téressé à entretenir une bonne harmonie avec la République. Venife & Genes font deux rivales irrécon- Avec les

ciliables ; parce que la prémière ne veut Génois & pas fouffrir que l'autre aille de pair avec les Suides, elle. A l'égard des Suisses, il est de l'intérêt de la République de vivre en paix avec

(a) L'Auteur de l'Examen de la Liberté de Ven nife prétend que cette République n'est pas née libre, & que comme c'est un ancien Domaine de l'Empire, l'Empereur & l'Empire confervent auffi fur elle leurs droits & leurs mêmes prétentions.

. Tome IV.

314 DE LA REPUBLIQUE DE VENISE. eux pour les fecours de Troupes qu'elle peut en tirer en cas de besoin.

Avec la Rome, & autres Puissances.

publique.

La République a peu à craindre de la Cour de Cour de Rome, mais elle doit toujours s'en défier, & empêcher qu'elle ne se mêle de son gouvernement. La fraieur que les Venitiens avoient autrefois des foudres du Vatican, est presque entierement dissipée.

Tout doit les engager à vivre en paix avec les Portugais, de même qu'avec l'Angleterre & la Hollande. Quoique la balance panche aujourdhui du côté de la Maifon de Bourbon en Italie, les Venitiens s'exposeroient à un trop grand danger s'ils venoient à se déclarer contre la Maifon d'Autriche. Les mesures qu'ils doivent prendre, dépendent des circonstances où ils peuvent se trouver.

D. Quels font les meilleurs Ouvrages que re fur l'état l'on doit consulter pour bien connoître la

de la Ré- République de Venife?

R. On peut lire d'abord sur sa Police & son Gouvernement, ce qu'en ont écrit Contarini & Giannoti. La République de Venife de Mr. St. Didier, & l'histoire de son Gouvernement par Amelot de la Houssave sont deux Ouvrages qu'on ne doit pas négliger. Il faut lire ensuite l'Examen de la Liberté de Venise, traduit de l'Italien en François par Mr. de la Houssaye. L'histoire de Paul Morofini, qui commence à l'établissement de la République, & finit en 1486, est des plus estimées. Celle de Paruta, qui va jufqu'à l'an 1572, est aussi fort bonne. Les Savans louent beaucoup celle de Piere Justiniani. Celle du Cardinal Bembo est très bien écrite, mais elle ne contient que 33 années, depuis 1480 jusqu'en 1513. L'hiftoire

DE LA REPUBLIQUE DE VENISE. 315 toire d'André Morofini commence en 1521. & finit en 1615; il faut y joindre celle du Chevalier Nani, qui s'étend depuis 1613 jusqu'en 1671. André Mocénigo a publié en 1525 ce qui regarde la Ligue & la Guerre de Cambrai, dans laquelle on voit presque toutes les forces de l'Europe employées contre la République de Venise, sans qu'on aît pu l'abaisser. L'Abbé Dubos a traité ce même sujet si intéressant dans la Ligue de Cambrai, qui n'est pas moins un Traité de Politique, qu'un Livre d'Histoire. On ne doit pas oublier Fra-Paolo, out est un de ceux qui a le mieux défendu sa Patrie contre les attentâts de la Cour de Rome.

# 

# CHAPITRE XIX.

Des Républiques de Luques & de St. Marin.

N quoi confifte la République c'est que la L de Luques? R. Elle ne conside qu'en sa Capitale, & que de Lu-

un petit Territoire enclavé dans les Etats ques. du Grand-Duc de Toscane.

D. Quelle a été la destinée de cette Ses révolu-Ville?

R. Elle a éprouvé toutes les révolutions de l'Empire d'Occident. En 1317 Kastruccio Cattracani s'en empara, & l'Empereur Louis de Bavière lui en confirma la Souveraineté fous le titre de Duc de Luques. Après la mort de ce Duc, arrivée en 1330,

tions.

316 DES REPUBLIQUES DE LUQUES la Ville passa alternativement au pouvoir de Louis de Bavière, de Gérard Spinola Génois, de Martin de l'Escale, Seigneur de Vérone, des Florentins & des Pisans,

L'Empereur Charles IV mit les Luquois en liberte l'an 1370. Un Citoyen , nommé Paul -Giunifi, les fubjuga encore; mais en 1430. ils rentrèrent dans une parfaite indépendance qui dure encore.

1739. Attentat

contre sa

liberté.

D. Comment se gouverne cette Républi-Son Gouque? vernement.

R. Son Gouvernement est aristocratique. On choisit d'entre les Nobles un Gonfalonier, qui n'est que deux mois en charge, & . qui a une Garde de 100 hommes. Ni lui, ni fes neuf Confeillers, ne peuvent rien entreprendre d'important fans le consentement du Grand Conseil, qui est composé de 26 Citoyens. Cette République ne se mêle guère des affaires des autres Puissances, elle ne songe qu'à procurer l'abondance & la tranquilité au-dedans.

D. Où est située la petite République de La République de St. Marin? St. Marin.

R. Dans le Duché d'Urbin. D. En quoi confifte t-elle?

R. En une petite Ville affez pauvre, fituée fur une Roche, avec 6 ou 7 Villages au bas, & quelques Châteaux.

D. Est elle depuis longtems dans l'indé-Anciennependance?

té de son R. On prétend qu'elle a confervé sa liindépenberté depuis l'an 600. Son gouvernement dance. est aristocratique.

D. N'a-t-on pas attenté à fa liberté? R. En 1739 quelques Citoyens, mécontens de la forme du Gouvernement, allè-

rent porter leurs plaintes au Cardinal Albé-

ET DE ST. MARIN. 31

roni, alors Légat de la Romagne. Ce Prélat crut avoir trouvé une occasion pour unir ce petit Etat au St. Siège. A l'aide de quelques Troupes, il se rendit mattre & de la Ville & du Château, & forca la plupart des Magistrats à prêter serment de sidélité au Pape. Le St. Père, à qui on en avoit d'abord imposé, ordonna au Cardinal de ne plus inquiéter cette République, & de lus l'aisser sa liberté.

## 

### CHAPITRE XX.

Des Royaumes de Naples & de Sicile.

D. DAns quel état fe trouvolent au Etar and trefois les Royaumes de Naples cien de Raples & Naples &

R. Le Royaume de Naples comprenoit de siciloquantité de Villes indépendantes, dont la
plupart étoient des Colonies Gréques. Celui de Sicile eut longtems fes Rois. Les
Romains chaffèrent de cette Ile les Carthaginois, qui avoient commencé à s'en rendre maîtres, de en firent une Province de
leur Empire. Après la décadence de l'Empire Romain, Naples & Sicile devinrent la
proite de divers Peuples qui s'y établirent.
Dès l'an 672 les Sarazins fe jettèrent fur
Les Sicile, & y firent de cruels ravages.

Vers l'an 1002 les Normands entreprie per de s'établir dans l'Italie, & y fondé Les Normandsforrent le Royaume de Naples, Rainulphe, dentelle l'un de leurs Chefs, fut fait Comte par Ser-yaume de gius Duc de Naples pour l'avoir fecouru Naples.

. .

318 DES ROYAUMES DE NAPLES avec ses Normands contre Sainte Agate qui l'avoit chassé de sa Principauté. Il ob-

qui l'avoit chasse de sa Principauté. Il obtint du même Duc le territoire d'une Ville
nommée Averse la Normande, que les Normands avoient déja commenée de bâtir, œ
qui relevoit du Duché de Naples. Raimulnhe prit bientôt des airs de Souverain. I
cevoya une Ambassade au Duc de Normandie, œ le pria de permettre à ses Compatriotes de venir peupler son Etat nassant
Il en partit un grand nombre, œ cest dans
cette occasion que les fils de Tancrède de
Hauteville passerent en Italie, où ils sondèrent le Royaume de Naples, œ conquirent

celui de Sicile sur les Insidèles.

Tancrède D. Qui étoit ce Tancrède de Haute-

de Haute-ville?

phe.

R. C'toit un homme de qualité des environs de Coutance dans la Baffe Normandie. Il eut de fon prémier mariage avec Mortelle, trois fils, favoir Guillaume furnommé Fici-à-bras ou Bras de fer, Drogon ou Dreux, & Omfroi: il eut de Frafende fa feconde femme, Robert furnommé Guifcard qui devint Duc de la Pouille & de la Calabre, Mauger, Guillaume, Alverède, Humbert, Tancrède, & Roger le plus jeune de tous, qui conquit la Sicile & en fonda la nouvelle Monarchie.

uillaume, D. Quels font les principaux exploits de

furnomme ces fils de Tancrède?

R. Guillaume, furnommé Fier-à-bras, après avoir porté fes armes viétorieufes dans toute la Sielle, prir Amalii, la fortifia & y mit Garnifon. Bientôt après, il fe rendit maître de la Pouille, qu'il poffèda depuis fous le titre de Comté, & en chaftă de Comté.

Progon les Grecs. Ses frères Drogon, Omfroi, & Robert.

The second

Robert Guifcard jouirent fuccessivement de fon Etat. Drogon, après avoir été réduit à l'extrémité par Ménelès, Général de l'Empereur de Constantinople, remporta fur les Grecs une victoire complète, qui le rendit maître de toute la Pouille. Il fut affassiné par les Apuliens & par les Lombards. Omfroi-Omfroi, fon frère, fut fon héritier. Il se faisit de la Ville de Bénévent, qui-étoit au Pape, battit l'Armée du Pontife, & le prit lui-même avec tous les Cardinaux qui l'avoient suivi. Il en usa si généreusement avec ces prifonniers; que le Pape lui confirma la possession de tout le Païs que les

Normands avoient pu conquerir en Italie. Après la mort d'Omfroi, l'Etat fut partagé entre Robert & Roger. Le prémier Robert & fe rendit tributaire la Ville de Troine dans Roger. la Pouille. Roger prit Reggio, la feule Ville qui restoit aux Grecs. Ces deux frères firent d'autres conquêtes bien plus confidérables & remportèrent de grands avantages fur les Sarazins. En 1076 Robert employa fon Armée en faveur du Pape Grégoire VII contre l'Empereur Henri IV, prit le Capitole, & tira le Pontife de la Forterefle, où il avoit été obligé de se sauver. Après la mort de ce Pape, Robert foumit Durazzo, l'Epire, beaucoup de Villes & d'Iles en Grèce, tomba maladerà Cassopo, & v mourut en 1083 agé de 62 ans: d'autres prétendent qu'il mourut à Palerme en 1085, âgé feulement de 60 ans. Il laiffa deux fils, Boémond & Roger, & partagea entre eux fes Etats.

Des autres fils de Tancrède, Guillaume Fier-à-bras étoit mort en 1046, Drogon en 1050, Omfroi en 1057, & Roger le plus

320 DES ROYAUMES DE NAPLES jeune ne mourut qu'en 1102 après avoir conquis l'île de Malthe, celle de Gozzo, & s'être fait donner le titre de Comte de Sicile.

Roger II.

Son Successeur fut Roger II; un de ses fils, qui se voyant Comte de Sicile, & en. même tems Duc de la Pouille dont il avoit hérité, prit la qualité de Roi, & donna à tous ses Etats le nom de Royaume des deux Siciles. Il se fit couronner sous ce titre à Palerme en 1120. Les Papes Calixte II. Honoré fon Successeur & Innocent II. regardèrent cette action comme une usurpation fur l'autorité du St. Siège. Innocent. fit affieger San-Germano. La Ville fut prise d'assaut. Guillaume, Prince de Tarente & un des fils de Roger, mit en déroute les Troupes du Pape, & le fit prisonnier luimême avec les Cardinaux qui l'accompagnoient. Roger renvoya tous ces prifonniers, mais un nouvel orage s'étant élevé contre lui, il fut obligé de paffer en Sieile, & de laiffer la Pouille & la Calabre en: proje au Pape & à Lothaire Empereur d'Alemagne fon protecteur. Sous les Papes. Céleftin, Luce II, & Eugène III, Roger jouit tranquilement de sa Dignité Royale. Se voyant bien affermi, il arma une Flotte. courut les côtes d'Afrique, foumit plufieurs Villes, & porta fes armes victorieuses lufoues dans la Palestine. De retour à Palerine, il y mourut en 1155; âgé de 59 ans.

Guillaume le Mau: vais.

D. Qui eft-ce qui lui fuccéda?

R. Guillaume, furnommé le Grand dans les commencemens de fon règne, & enfuite le Mauvais. Il eut de grands démélés avec le Pape Adrien, qui l'excommunia. Ayant

fait la paix avec ce Pontife, il passa en Egypte, & prit plufieurs Villes fur les Sarazins. L'Empereur de Grèce, Manuel Comnène, ayant armé une puissante Flotte pour fe reffaifir de la Sicile & du Royaume oue les Normands s'étoient fait en Italie, Guillaume l'attaqua, remporta fur elle une victoire fignalée & en prit 150 Vaisseaux. Il protégea le Pape Aléxandre III- contre l'Empereur Frédéric Barberousse. Jusques là toute la conduite de Guillaume lui avoit mérité le nom de Grand; mais s'étant laissé entierement gouverner par un Scélérat nommé Mayon de Barri, qui, de Sécrétaire qu'il étoit, s'étoit élevé jusqu'à la Charge de Chancelier, puis à celle d'Amiral, ses Sujets se revoltèrent par la haine qu'ils portoient à fon Ministre. Il mourut en 1167. & laissa ses Etats à Guillaume II fon fils.

D. Quels font les principaux exploits de Guillaume II, furnommé le Bon?

R Parvenu à l'âge de 14 ou 15 ans, il nommé le gouverna fe Etats par lui - même avec beau-Boncoup de fagesse, de prudence, de modéraration & de générolité. Il affifta le Pape Alexandre III contre les entreprises de Barberousse. Il vangea la perfidie d'Andronic qui avoit fait noyer l'Empereur Alexis. il vainquit, dans une bataille, Joseph Roi de Maroc. Il obligea Saladin de lever le fiège de Tyr, que Conrad n'auroit pu conferver fans fon fecours: Ce brave Prince mourut fans enfans en 1180, âgé de 36 ans. Il avoit déclaré avant que de mourir qu'il reconnolffoit pour fon Héritière fa Tante Conftance, fille de Roger II. Cette Princesse avoir été mise dans un 0.5. cloitre

222 DES ROYAUMES DE NAPLES

cloitre par ordre de son père, parce que l'Abbé Joachim l'avoit assuré que si elle étoit jamais marice, elle mettroit toute l'Italie en feu.

Conftance

D. Constance se maria-t-elle? R. Oui. Ayant quitté fon cloitre, elle épousa Henri, qui sut depuis Henri VI, Empereur, fils de Frédéric Barberousse, de la Maifon des Ducs de Suabe. Henri s'étant mis en devoir d'aller recueillir la succession qui étoit échue à sa femme, les Siciliens, pour ne pas tomber fous la domination Impériale, décernèrent la Couronne à Tancrède. On ne fait pas si ce Tancrède est fils de Roger II, ou d'un de ses fils, nommé aussi Roger, & par conséquent fils de Guillaume I. D'un autre côté le Pape étant entré dans les vues des Siciliens, se ressaifit de la Calabre & de la Pouille, & en donna l'investiture à Tancrède. Henri prit la plupart des Villes de la Campanie, de la Pouille & de la Calabre. Avant été obligé de lever le siège de Naples, parce que la pefte étoit dans son Armée, il revint l'année suivante avec de nouvelles Troupes levées en Allemagne, reprit les Villes qui s'étoient revoltées pendant son absence, & rangea la Sicile sous son obéissance. Ce fut dans ces conjonctures que Tancrède & Roger fon fils moururent. Ce dernier laiffa un fils, nommé Guillaume, en fort bas age. Henri fe voyant affermi dans fon nouvel Etat, fit déterrer le corps de Tancrède. lui fit ôter la Couronne & trancher la tête. Il commit quantité d'autres cruautés, qui le firent hair & de fes nouveaux Sujets, & de l'Impératrice même fon Epouse. Il mourus à Meffino en 1190, êgé de 37 ans.

D'. Qui est-ce qui lui succéda? R. Son fils Frederic, qui fut couronné à Frederic I Aix la-Chapelle & ensuite à Rome par Honorius III. Ce Prince se rendit en Palestine avec une puissante Armée, & fit la con-

quête de Jérufalem; dont les Sarazins avoient chaffé Jean de Brienne qui en étoit Roi. Il eut de grands démêlés avec le Clergé & avec les Papes qui l'excommuniè-Il mourut dans la Pouille en 1250. L'Empereur Conrad, son fils, herita de son Conrad. aversion contre le Pape & le Clergé. Il mourut en 1254, laissant le jeune Conradin fon fils fous la tutelle de Mainfroi fon

frère bâtard.

Après sa mort, la plupart des Villes d'I- 1254. talie seconèrent le joug de l'Empire, & s'éi d'Anjou. rigèrent en République. Les deux Siciles furent offertes à Charles Duc d'Anjou fils de Louis VIII & frère de Louis IX, Rois de France, par Innocent IV en 1263 ou 1264. & par Clément IV en 1265, à condition de payer à la Chambre Apostolique, une Haquenée blanche & quarante mille écus tous les ans. Il passa en Italie, & sut couronné en 1266 par Raoul Evêque d'Albe & d'Evreux. Ce Prince s'étoit aquis beaucoup de réputation dans la Palestine & en Afrique. Il monrut dans la Pouille le 7 Janvier 1285, agé d'environ 60 ans: Ce fut fous lui que se fit en 1283 ce cruel carnage des Francois que l'on appella les Vêpres Siclliennes.

D. Se paffa-t-il quelque chose de remarquable fous le règne de Charles II fon Charles II.

fils?

R. Ce Prince ayant été fait prifonnier, du vivant de son père, dans un combat sur Mer, par l'Amiral Roger de Loria, qui com-0 6

324 DES ROTAUMES DE NAPLESmandoit la Flotte de Pierre III, Roi d'Arragon, fut conduit à Meffine & condamné. à la mort. Constance Reine d'Arragon, & fille du Bâtard Mainfroi, lui avoit déja fait fignifier fa fentence, mais comme elle avoit beaucoup d'humanité & de religion, elle révoqua l'arrêt de mort, & le fit conduire à Barcelone. Il étoit encore en prison lorsque fon père vint à mourir. Pendant fonabsence, Robert II, Comte d'Artois, gouverna ses Etats. Remis en liberté, il sefit couronner à Rome en 1280, & prit letitre de Roi des deux Siciles, comme l'avoient porté ses prédécesseurs. Ce fut la inatière d'une nouvelle guerre entre-lui & le Roi d'Arragon, qui prenoit aussi la qualité de Roi de Sicile; parce que Conradin que Charles I d'Anjou avoit fait mourir furl'échafaut, avoit légué tous fes droits furla Couronne de Sicile à Pierre Roi d'Arragon fon coufin. Charles II, avant fait un voyage en France, Frédéric frère de Jaques . II, Roi de Roi d'Arragon, profita de fon abfence nour

Frédéric Sicile.

s'emparer du Royaume de Sicile. La paix. fe fit aux conditions que Frédéric postéderoit la Sicile durant fa vie, & qu'il épouferoit une des filles de Charles. Ce fut alors que Charles commença à jouir du repos. Il avoit beaucoup de piété, & un grand zèle pour le maintien de la Religion. Il mourut le 5 Mars 1300, agé de do ans.

le Bon, Roi de Maples.

De Qui est-ce qui lui succéda? R. Robert : l'un de fes fils, furnommé le furnomme Bon & le Sage. Comme il foutenoit le parti des Guelphes, le Pape le fit Comte de la Romagne & lui donna le Gouvernements de Ferrare, pour l'oppofer à l'Empereur

Henri

Henri VII. Chef des Gibelins. Les Florentins, qui avoient besoin d'un protecteurqui les foutint contre les Gibelins, se donnèrent à lui, & furent commandés quelque tems par fon fils Charles Duc de Calabre. Il fe brouilla avec Frédéric d'Arragon, Roi de Sicile; mais celui-ci étant mort en 1328, il oublia qu'il étoit son ennemi pour

se souvenir qu'il étoit son Beau-frère. Frédéric eut pour successeur son fils Pier-Pierre, Roire, qui se fit autant détester des Siciliers de Siciliers de Siciliers que son père en avoit été aimé. Le Roi

de Naples eut le malheur de perdre fon fils unique, le Duc de Calabre, mais ce jeune Prince, qui avoit été marié deux fois, laiffa deux filles Jeanne & Marie, qu'il avoit eues de sa seconde femme Marie de France, fille de Charles Duc de Valois. Jeanne, qui n'étoit agée que de 9 ans, époufa André, frère de Louis Roi de Hongrie. Robert se voyant prêt de mourir, intitua Jeanne sa Petite-fille, héritière universelle des deux Siciles, deça & delà le Phare, des Comtés de Provence, de Folcalouier, & de Piémont. Il mourut en 1343, âgé de 64: ans. Ce Prince aimoit ler Savans & étoit favant lui-même, grand Théologien, habile Philosophe, disert Orateur, prosond Physicien , subtil Mathématicien & bon Poète. Pierre, Roi de Sicile, étoit mort 1343. l'année précédente, & avoit eu pour suc Louis, Roi

cesseur Louis son fils, qui n'étoit âgé quede Sicile. de 5 ans."

D. Comment la Reine Jeanne se com-Jeanne L. porta - t - elle à l'égard d'André son mari?

R. En douze ans que dura cette fatale union, ce ne fut qu'une discorde pernétuelle. André étoit brusque & d'un ef-

# 306 DES ROTAUME DE NAPLES

prit pefant. Jeanne étoit une infidèle. Let. 5 de Septembre 1345, André étant dans la Ville d'Averse, sut étranglé de nuit avec un cordon de foie, en une chambre proche de celle de la Reine, son corps étant attaché aux grilles de la fenêtre. Ce Prince n'avoit que 18 ans. Jeanne fut accufée d'avoir fait commettre ce parricide. Elle épousa l'année suivante Louis de Tarente; le plus beau Prince de fon tems. Comme il avoit été son galant, du vivant d'André, & qu'il étoit foupconné d'avoir contribué à la mort de ce malheureux Roi, Louis Roide Hongrie, frère d'André, passa en Italie avec une Armée. & ferendit maître de tout le Royaume de Naples. Jeanne s'étoit retirée en Provence avec fon Mari, & l'an 1348 elle vendit la Ville d'Avignon au Pape pour 80 mille florins. Elle fut rétablie: dans son Royaume 5 ans après en avoir été. chassée: Son mari étant mort en 1362. elle se remaria l'année suivante avec l'Infant Jaques, depuis Roi d'Arragon, fils de Jaques Roi de Majorque, & de Constance de son même sang; elle le répudia dans la fuite, quelques uns même prétendent qu'elle le fit mourir, pour en être devenue jalouse. Elle se remaria en quatrièmes noces en 1376 avec Otton de Brunswic, qui faisoit la guerre en Italie en faveur du Pape. Elle voulut qu'il fût appellé Prince de Tarente, & que Charles Duc de Duras eût l'efpérance de succéder un jour au Royaume, Charles se prévalant de la foiblesse & des débauches de Jeanne que le Pape Urbain venoit d'excommunier, la fit arrêter dans le Château de l'Oeuf, & la fir étoufer entre deux lits de plume, le 22 Mai 1382, D'autres.

tres prétendent qu'il la fit étrangler dans la Citadelle d'Averse, où elle avoit étranglé son prémier Mari.

D. Quel étoit l'état des affaires en Sicile Rois de pendant que Jeanne occupoit le trône de Siciles

Naples?

Ä. Louis d'Arragon, qui avoit fuccédé à fon père Pierre, mourut en 1355, âgé de 18 ans. Il eut pour Succeffeur fon fils Frédéric III; furnommé le Simple; qui n'eut qu'une fille nommée Marie, Jaquellé épour la Martin le Jeune, Prince d'Arragon, l'un des defcendans de Jaques, à qui elle poitra le Royaume de Sicile. Marie régna depuis l'an 1368 jusqu'en 1401. Après fa mort. Martin régna feul, jusqu'à l'an 1409, qui fut celui de sa mort. Il eut pour Succefeur Ferdinand Roi d'Arragon.

D. Qui est ce qui monta sur le trône de 13825 Charles Naples après la mort de Jeanne?

R. Charles III, furnomué le Court & le de Naples-Pactifique, qui avoit déja été couronné Roi de Naples dès l'an 1381 par le Pape Urbain-Après la mort de Louis, Roi de Hongries & de Pologne, il parvint au trône de Hongrie, & fe fit couronner en 1385. Il fat tallalliné dans un fetili en 1386. Il laiffa deux enfans, Ladislas, & Jeanne ou Jeannette.

Ladislas fut investi du Royaume de Sici. 1356 le par Boniface IX, qui le fit couronner à Ladislas-Gajette le 11 de Mai 1390. La succession lui sut disputée par Louis d'Anjou, srère de Gharles V Roi de France, que la Reine Jeanne avoit adopté en 1380. Il su couronné Roi de Hongrie, à Jeza ou Javarin, en 1403. Ayant été obligé de vendre le bien qu'il avoit en Esclavonie, il repassion de la company de la com

dans

328 DES ROYAUMES DE NAPLES

dans fon Royaune de Naples. Les Gibelins l'ayant appellé à leur fecours, il fe miten tête de régner dans Rome même; il y entra, fe rendit maître de foutes les Forterefles, & alla delà porter la guerre en Tolcane. Les Florentins le firent empoifonner par un Médecim, dont il voyoit la fille. Il mourut le 6 d'Aout 1414, agé de 40 ans.

Jeanne II.

D. Qui est-ce qui succéda à Ladislas? R. Jeanne II, ou Jeannette fa fœur, mariée en 1403 avec Guillaume d'Autriche, & en 1415 avec Jaques de Bourbon Comte de la Marche. Le règne de cette Princesse fut troublé par des Guerres civiles & domestiques. Se voyant fans anfans, & de puiffans ennemis prêts à l'accabler, elle adopta d'abord Alphonfe, fils de Ferdinand Roi d'Arragon; mais ce Prince ne l'avant payée que d'ingratitude, elle cassa le Testament fait en la faveur, & adopta Louis III, Ducd'Anjou: Celui ci étant mort en 1434, la Reine institua le 22 Février 1435, héritierde tous ses Etats, René Duc d'Anjou & de Lorraine, & mourut le même jour, âgée de 65 ans.

Rois de Sicile. Pendant le règne de cette Princesse, la Sicile eut divers Souverains de la Maison d'Arragon. Ferdinand, dont nous avons parlé ci-dessis, mourut de la pierre en 1416. Alphonie V. fors fils; furnommé le Sage, mourut en 1458: Jean III, srère d'Alphonie, ent l'Arragon & la Sicile. Son sils Férdinand le Catholique, étant parvenu à la Couronne d'Espagne, y annéxa l'Atragon & la Sicile.

1435

D. René, Duc d'Anjou & de Lorraine, que la Reine Jeanne avoit institué son héritier,.

ritier, jouit-il tranquilement de ses Etats? R. Ce Prince ayant été attaqué par les Bourguignons & les Lorrains, à Bullegneville près de Neufchâtel en Lorraine, fut battu, fait prisonnier, & envoyé à Dijon au Duc de Bourgogne. Il étoit dans cet état, lorsque Jeanne l'institua son héritier. Ceux de Naples envoyèrent alors des Ambassadeurs à Isabelle son Epouse, qui sit le voyage, & fut reconnue pour leur Souveraine. Etant forti de prison, il se rendit. à Naples: mais Alphonse l'affiégea si étroitement dans cete Ville, que René fut obligé de se sauver & de lui laisser la possession de son Royaume. Il se retira depuis en Provence, vêcut 73 ans, & mourut le 10 Tuillet 1480.

René avoit un frère, nommé Charles, 1420. Duc du Maine en France, qui se porta hé des droits ritier de la prétension, & la faissa à Charles de la Cou-

fon fils.

. Ce dernier, qui fut Comte de Provence France fur & du Maine, fit fon Légataire universelle Royau-Louis XI, Roi de France. Telle est l'ori me de Nagine des droits de la Couronne de France fur le Royaume de Naples. Tandis que les légitimes Rois de Naples vivoient en France, Ferdinand Batard d'Arragon, jouissoit de cette Couronne. Etant mort en 1404, il eut pour Successeur fon fils Alphonse II. qui ne régna qu'un an, non plus que Ferdinand II, fils d'Alphonse II. Ce dernier n'ayant point laissé d'enfans, Frédéric son oncle hérita du Royaume de Naples en

1496. D. Les Rois de France ne firent-ils pas Rois de valoir les prétensions que le dernier Duc France qui d'Anjou avoit transportées à Louis XI?

330 DES ROYAUMES DE NAPLE

Royanme

R. Charles VIII s'en rendit maitre en 1495, Louis XII s'en empara aussi; mais de Naples. J'un & l'autre furent obligés d'abandonner cette conquête. Les malheurs de François I l'empêchèrent de faire valoir ses prétenfions. Ainfi les Royaumes de Naples & de Sicile demeurérent attachés à l'Espagne. D. Quelle révolution arriva-t-il à Naples

Révoluti- en 1647? on excitée ples par Mazanicl-

R. Thomas Agnello , ou Mazanielle , dans Na- homme de la lie du Peuple, Pêcheur de profession, âgé de 24 ans, se mit à la tête de la canaille de la Ville, & se déclara le protecteur des Droits de la Ville, parce qu'on avoit voulu mettre un impôt fur le fruit & fur les légumes. Il se commit en cette occasion mille defordres. Mazanielle étant tombé dans une espèce de délire, quatre Gentilshomme le tuèrent, & un Boucher lui coupa la tête, qu'on mit au bout d'une pique pour fervir de spectacle à la Ville.

La France veut cette conjon&ure.

La France : voulant profiter de cette conjoncture pour rentrer dans ce Royaume; profiter de envoya une Flotte commandée par le Duc de Guife, qui fut recu dans Naples à bras ouverts; mais le parti Espagnol ayant eu le tems de regagner les Napolitains, ce Duc fut fait prisonnier & mené en Espagne.

Philippe

D. Quels font les principaux evenemens arrivés dans les Royaumes de Naples & de Sicile depuis le commencement de ce siècle iufou'à présent?

R. Après la mort de Charles II , Rot d'Espagne, arrivée en 1700, Philippe V fon Successeur fut mis en possession des deux Couronnes de Naples & de Sicile. En 1706, l'Archiduc Charles , depuis Empereur , fe rendit maître du Royaume de Naples, en

qualité de Roi d'Espagne, & le posséda jusqu'à la paix d'Utrecht. Les Alliés en gratifièrent le Duc de Savoie, qui porta le titre

de Roi de Sicile.

Le Traité de Londres ayant disposé de ce Charles Royaume en faveur de l'Empereur Charles VI, Empe-VI, Sa Majeste Impériale ceda au Duc de Savoie le Royaume de Sardaigne, & promit les successions de Toscane, de Parme & de Plaifance, à l'Infant Don Carlos, second fils

de Philippe V.

La France avant déclaré la guerre à l'Em- Den Carpercur, les Rois d'Espagne & de Sardaigne los. joignirent leurs armes à celles de cette Couronne, & en 1734 l'Infant Don Carlos entra dans le Royaume de Naples à la tête d'une Armée. Ce Prince fut proclamé Roi desdeux Siciles. Une Victoire remportée par les Espagnols sur les Impériaux décida du sort des deux Royaumes. La conquête du Royaume de Naples étoit presque achevée, lorsque l'Infant se rendit en 1735 à Messine; & après s'être fait couronner à Palerme, il revint à Naples sa résidence ordinaire. Orbitello & les Ports de Toscane appellés l'Etat de Gli Presidii, ou des Garnisons, surent conquis... la même année. Lorfque la France s'accommoda avec l'Empereur, elle conserva ces conquêtes à l'Infant; mais elle donna au-Duc de Lorraine le Grand Duché de Toscane, dont le Roi des deux Siciles avoit l'expectative, & on ceda à l'Empereur les Duchés de Parme & de Plaifance dont il étoit en possession. En 1738 Don Carlos épousa Marie - Emilie - Christine de Saxe, Princesse de Pologne. . . .

Dans la guerre de 1741 Don Carlos joignit ses forces à celles des Rois de France Conduite

& qu'il a tes

#### 332 DELILE DE MALTHE.

& d'Espagne en faveur de Don Philippe son · la dernière Frère; mais l'Angletetre força ce Prince à guerre d'I- se détacher de cette alliance, & à observer une exacte neutralité entre la Reine de Hongrie & fes ennemis.

### CHAPITRE XXI.

### De l'Ile de Malthe.

de l'Ile de Malthe.

ment.

DAr qui cette Ile a.t. elle été habitée.

R. On prétend qu'elle étoit anciennement fous la domination d'un Prince Africain nommé Battus. Les Carthaginois s'en emparèrent depuis; & lorfque les Chevaliers de St. Jean de Jérusalem en furent mis en possession, on y trouvoit encore sur des morceaux de marbre & de colonnes brifées . des Infcriptions en Langue Punique. D. Par qui fut - elle enfuite gouvernée?

R. Par les Romains qui en chasserent les née par les Romains.

Charthaginois pendant les guerres de Sicilc.

D. Quelle forme de Gouvernement y introduisirent les Romains? leur Gouverne-R: Ils y entretenoient un Gouverneur,

fous le titre de Préfet ou de Prince. Ce Prefet eft nomme nand dans les Actes des Apôtres, & dans une ancienne Infcription out on lit How To Meditaier. Elle ne laissoit pourtant pas de dépendre du Préteur de Stelle. Lorfque St. Paul fit naufrage fur fes Côtes il y fut très bien reçu avec fes

DE L'ILE DE MALTHE.

Compagnons, tant par les Habitans qui étoient apparemment des Afriquains, que par Publius qui en étoit alors Gouverneur.

D. Les Romains resterent-ils longtems en Roger le

possession de cette Ile?

R. La décadence de l'Empire donna lieu l'enlève aux Barbares de s'en emparer, & elle de-res. meura comme une Annèxe du Royaume de Tunis, jusqu'à ce que Roger le Normand, Comte de Sieile, en fit la conquête vers l'an 1190. Depuis ce tems là elle demeura annéxée au Royaume de Sicile, dont elle fuivit toujours la fortune

D. Comment paffa-t-elle dans la fuite au Comment pouvoir des Chevaliers qui la possédent pré-elle tombe

fentement?

R. Après la prise de Rhodes, le Grand-liers de Maitre Villiers de l'Ile Adam fe trouvant Malthe, fans demeure fixe & fans Ports pour retirer fa Flotte, jetta les yeux fur l'Île de Malthe, pour y fixer la résidence de son Ordre. Il envoya des Ambaffadeurs à Madrid, où étoit alors l'Empereur Charlequint, & fit demander à ce Prince qu'il lui plût, par une inféodation libre & franche de tout affujettissement remettre à la Religion les lles de Malthe & de Goze. L'envie de devenir comme le second Fondateur d'un Ordre. qui depuis pluficurs fiècles s'étoit confacréà. la défense des Chrétiens, & l'avantage de mettre à couvert des incursions des Infidèles les Iles de Sicile & de Sardaigne, le Royaume de Naples & les Côtes d'Italie, déterminerent l'Empereur à accorder au Grand - Maitre la demande qu'il lui faisoit.

Ce Traité fut confirmé par le Pape, qui en fit dreffer & publier une Bulle datée du 25 Avril 1530. Peu de tems après le Grand-

Normand

Mai-

#### DE L'ILE DE MALT

Mattre envoya en Sicile de la part de la Religion, le Général des Galères de l'Ordre, & le Bailli de Manosque, en qualité d'Ambassadeurs, pour prêter le serment de sidélité entre les mains du Viceroi de Sicile. Après s'être aquités de ce devoir, ils reçurent l'Acte d'Investiture. Le Grand Maitre, le Confeil, & tous les Chevaliers passèrent dans l'île le 26 d'Octobre de la même année. ' 'ne

D. Donnez - moi une idée de l'origine &

del'Ordre

& progrès des progrès de ce fameux Ordre. R. Cet Ordre, dont le véritable nom est de Malthe. l'Ordre des Chevaliers de St. Jean de Jérusalem, fut très peu de chose au commencement. Quelque tems avant le voyage de Godefroi de Bouillon dans la Terre Sainte. des Marchands de la Ville de Melphi dans le Royaume de Naples, qui négocioient . dans le Levant, eurent permission du Caliphe d'Egypte de bâtir à Jérusalem une Maifon pour eux & pour ceux de leur Nation, qui viendroient en Pelerinage dans la Palestine. Quelque tems après ils batirent encore deux Eglises l'une pour les Hommes, l'autre pour les Femmes , & y recevoient les Pélerins avec charité. Ce succès encouragea d'autres personnes à s'employer aux mêmes œuvres de zèle & de piété. fonda une Eglise sous l'invocation de St. Jean, avec un Hopital, où l'on avoit foin de traiter les Malades, & ou l'on recevoit ceux que la dévotion attiroit dans ce Païs.

D. Qui est -ce qui fut le prémier Direc-

Gérard. teur de cet Hopital? R. Le Bienheureux Gérard, natif de Martigues en Provence, en étoit le Directeur en 1000 lorsque les Chrétiens, conduits par le mê!

Hospita-

me Godefroi de Bouillon, prirent Jérusalem. Sa bonne conduite engagea les Rois de Jérusalem à donner des ordres pour un établiffement fieutile.

D. Quel nom prirent d'abord ceux qui desfervoient cet Hopital?

R. Celui de Frères Hospitaliers.

D. Quel habit portoient-ils?

Leur ha-

R. Un Habit noir, avec une Croix blan billement. che à huit pointes, ou pâtée.

IIO4.

D. A quoi s'engagèrent - ils? R. Ils firent les trois Vœux ordinaires de Leurs Religion, fous la Règle de St. Augustin, & vœux. y en ajoutèrent un quatrième par lequel-ils s'engageoient de recevoir, traiter & defendre les Pélerins. La fondation est de l'an

D. A quoi les porta dans la fuite l'obli- Comment

gation de défendre les Pélerius? R. Comme il les escortoient dans les pas-liers ils defages les plus dangereux, ils s'accoutume- Chevarent peu à peu à la guerre par les combats liers. qu'il falloit livrer de tems en tems aux ban. des de Voleurs qui infestoient les chemins; & leur Ordre devint insensiblement un Ordre Militaire, & d'Hospitaliers ils devinrent Chevaliers. Ils n'eurent jamais d'autre but que d'affurer la liberté des chemins, & de donner la chasse aux Infidèles & aux ennemis de la Religion Chrétienne. Leur nombre avant infensiblement augmenté, ils fe virent bientôt en état non seulement de faire des entreprises où ils aquirent la réputation de bravoure, mais même de faire des conquêtes, & ils rendirent de grands fervices aux Rois de Jérusalem.

D. Qui furent les prémiers Successeurs 1718-1187. du Bienheureux Gérard? feurs de Les Gérard.

336 DE L'ILE DE MALTHE.

R. Les voici fuivant l'ordre chronologique: Raimond du Pui en 1118; Auger de Balden en 1160; Arnaud de Comps en 1163; Gilbert Affailli, ou de Sailli en 1167; Gaston, ou Caste en 1169; Jubert, ou Jobert aussi en 1169; Roger de Molins en 1179; Garnier de Napoli en 1187.

D. Comment & en quel tems perdirent-I 187.

ils Jérufalem? leur enlève

R. Saladin profitant de la division qu'il v Jérufalom. avoit entre les Princes Chrétiens, attaqua les Chevaliers. & se rendit maître de l'érufalem en 1187.

D. Quel fut le fort des Chevaliers après Sort des une perte si considérable?

Chevaliers après cette

R. Ils suivirent la destinée des Princes vaincus, & perdirent peu à peu leurs conquêtes, enforte qu'il ne leur resta plus que Margat, où ils se réfugièrent. Ermengard d'Apt fut élu Grand-Maitre en 1188, & en 1101 les Chevaliers conquirent, après un fiège de trois ans, la Ville de St. Jean d'Acre, qui est l'ancienne Ptolémais. Geofroi de Duisson succéda à Ermengard en 1102, & l'Ordre ayant perdu la même année la Forteresse de Margat, se retira à St. Jean d'Acre, où il subsista près de cent ans; malgré les attaques continuelles que lui livièrent les Sarrazins.

Noms des D. Nommez-moi les Grands Maitres depuis Geofroi de Duisson jusqu'en 1291, que Grandsles Chevaliers se virent contraints d'aban-Maitres jufqu'à

donner St. Jean d'Acre. l'an 1291. R. Voici leurs noms avec l'année de leur

élection. Alphonfe, Portugais, en 1194; Geofroi de Rat auffi en 1194, Alphonfe n'avant exercé son Magistère que quelques mois. Guérin de Montaigu en 1206. Gé-

DE L'ILE DE MALTHE. rin en 1230; Bertrand de Comps en 1244; Pierre de Villebride en 1248 ; Guillaume de Châteauneuf en 1251; Hugues de Revel en 1260; Nicolas de Lorgu en 1278, & Jean de Villiers en 1288.

D. Quand est-ce que les Sarrazins obligerent enfin les Chevaliers d'abandonner St. Ils ton obligés

Tean d'Acre?

d'aban-R. Ce fut en 1291. Ils fe retirerent alors donner St. dans l'Ile de Cypre auprès de Gui de Lusi- Jean d'Agnan Roi de Jérusalem. La retraite que ce cre. Prince leur donna, & les fecours qu'ils tirèrent des autres Princes Chrétiens les remirent en état de fe relever de leurs pertes. & de fonger même à faire la conquête de diverses Iles.

En 1294 Odon, ou Eudes de Pins, fut. 1294-1523. élu Grand-Maitre, & eut pour Successeur Ils s'emen 1296 Guillaume de Villaret. En 1310 ils Rhodes. fe rendirent maîtres de l'Ile de Rhodes, le qu'ils perjour de l'Assomption, sous la conduite de dent en-Foulques de Villaret qui avoit été élu Grand. fuite. Maître en 1308. Ils y furent affiegés en 1311 par les Sarrazins, qui levèrent le fiège, Amedée IV, Comte de Savoie, y avant mené de fecours. Mahomet II affiegea Rhodes en 1480, mais il fut obligé de se retirer par la vigoureuse désense que fit le Cardinal Pierre d'Aubusson qui étoit alors Grand - Maître de l'Ordre. En 1520 Soliman II attaqua cette Ile, &, après avoir été repoussé plusieurs fois, il s'en rendit maître par la trahifon d'Amarat Portugais, Chancelier de l'Ordre, qui voulut se vanger parlà de Philippe de Villiers de l'Ile Adam, qui étoit Grand-Maître. La Place se rendit par composition, & les Chevaliers en sortirent avec cinquante volles au mois de Janvier 1523. Tome IV.

338 DE L'ILE DE MALTRE.

D. Où se retira le Grand - Maître après 1610. Ils obtien- cette catastrophe?

de Malthe de Charle. quint.

le; & la contagion s'étant mise dans son Armée, il fut force de se remettre en mer & d'aller côtoyer le Royaume de Naples. Il s'arrêta quelque tems à Orviette par l'ordre du Pape Adrien VI, qui le fit venir à Rome. Clément VII , Successeur d'Adrien , donna aux Chevaliers la Ville de Viterbepour retraite, jufqu'à ce qu'ils eussent trouvé un lieu plus commode. Enfin en 1530-Charlequint leur fit présent de l'Ile de Malthe, & y ajouta les Etats de Goze & de Tripoli; & c'est en mémoire de ce bienfait que le Grand-Maître envoie tous les ans fept Faucons au Roi d'Espagne.

Ra Il se retira en Candle, ensuite en Sici-

D. Quel fut le succès de l'entreprise de Vains ef-Soliman II contre Malthe?

forts de Soliman II pour s'emparer Malthe.

R. Il l'affiegea le 18 Mai 1565; mais le Grand - Maître Jean de la Valette Parifot se défendit avec tant de courage qu'il l'obligea de l'ile de à lever le siège. Les Insidèles, après y avoir employé quatre mois de tems, perdu quinze mille Soldats & huit mille Matelots, fe retirèrent avec la confusion de n'avoir pu striompher de lui. Depuis ce tems - là la Ville & l'Ile furent fortifiées d'une manière à ne rien craindre.

D. Qu'elle part eurent les Chevaliers à la Part qu'en-victoire des Dardanelles remportée fur les Barbares en 1650?

Chevaliers à la victoize des Dardanel-

lcs.

néral des Galères de Malthe, commença la déroute des Infidèles, & avec les sept Galères qui composoient son Escadre, il prit huit Galères Turques & trois Galéasses qu'il emmena en triomphe à Malthe.

R. Grégorio Caraffe, qui étoit alors Gé-

. D. Nom-

D. Nommez-moi, suivant l'ordre chronoIs17-1747L.
GrandsIogique, les autres Grands-Maîtres depuis
Foulques de Villaret jusqu'à présent.

depuis
de villaret jusqu'à présent.

R. En voici la liste. Maurice de Pagnac 1317 juséluren 1317; Léon de Villeneuve en 1323; qu'à 1741.

Dieu-donné de Goson en 1346; Pierre de Cornillan en 1353; Roger de Pins en 1355; Raimond Béranger en 1365; Robert de Juliers en 1373: Jean Ferdinand de Hérédia en 1376; Philibert de Naillac en 1306; Antoine Fluviani en 1421; Jean de Lastic en 1437; Jaques de Milli en 1454; Pierre Raimond Zacosta en 1461; Baptiste Ursin en 1464; Pierre d'Abuffon, Cardinal, en 1476; Emeri d'Amboise en 1503; Gui de Blanchefort en 1512; Fabrice de Carrete en 1513; Philippe de Villiers de l'Ile Adam en 1521; Petrin du Pont en 1534; Didier de St. Jaille, aussi en 1534; Jean de Homédez en 1536; Claude de la Sangle en 1553; Jean de la Valette Parisot en 1557; Pierre du Mont en 1568; Jean de la Casfierre en 1572; Hugues de Loubens de Verdale, Cardinal, en 1582; Martin Garcias en 1595; Adolphe Mandez Vasconcellos en 1622; Antoine de Paule en 1623; Jean Paul Lascaris en 1636; Martin de Redin en 1657: Annet de Clermont de Chattes Gessan en 1660; Raphael Cotoner aussi en 1660; Nicolas Cotoner, frère de Raphael' en 1663; Grégorio Caraffe en 1680; Adrien de Vignacourt en 1691; Raimond de Pérellos de Rocafuld, Espagnol, en 1697; Marc-Antoine Zondodari, Siennois, en 1720; Antoine Manoel de Villhéna, Portugais, en-1722; Raimond Despuig, Majorquin, en-1736; Emanuel Pinto, Portugais, en

P 2

174T.

D. Quel

DE L'ILE DE MALTHE.

D. Quel est le Gouvernement de l'Ile de nement de Malthe?

l'ile de Malthe.

R C'est un Gouvernement Monarchique & Arithogratique, Il est Monarchique; car le Grand Maître est Souverain de l'Ile de Malthe & de ses appartenances, il fait battre monnoie, accorde des graces & des remissions aux criminels, donne des Provifions, des grands Prieurés des Bailliages. & des Commanderies : tous les (hevaliers de l'Ordre, quelque autorité qu'ils aient, lui doivent obeir en tout ce qui n'est point contraire à la Règle & aux Statuts de la Religion. Ce Gouvernement est aussi Aristocratique; car, dans les affaires de grande importance, le Grand Maître & le Sacré Confeil ont ensemble une autorité absolue. le prémier n'ayant que deux Voix par sa prééminence.

T.es trois Etats de l'Ordre, fes Commande.

D. Y a t-il encore quelque chose à observer touchant l'Ordre de Malthe?

R. Tout ce qui reste encore à savoir touchant cet Ordre, concerne ses trois Etats, la réception des Chevaliers, les Grandsties , &c. Pricurs, ce qu'on nomme les Langues, les Commanderies, & le Titre du Grand-Maître.

Fin de la I. Partie du Tome IV.



1/50 4500





